Selen le « New York Times »

WASHINGTON ESTIME

QUE LES DROITS DE L'HOMME

SOUT VIOLES PAR ISRAEL

DANS LES TERRITOIRES

· OCCUPÉS

LIRE PAGE 3

nmunautaire, Bruxe||es ses pour un compro

oire est conclu pour

espondant

pernes). — Le consi ges de la CPP, réun a parvenu à une solute. Parlement europeen i k 2979. M. François-Pono gois que des progrès a la intervenir bientôt

participation de la come participation de la company de la conférence internation. conférence internation.

de la comé rence internation.

de la protection de la protection de la comme de matières, inclui de la comme de la contra les intérêts de la comme de la contra les intérêts de la comme de la contra les intérêts de la contra les intér tre actualisées. Ils trons connues par ce traité à la section dépassent parfoit le raisonnable, compte le raisonrance prise aujourle

traportance prise aujourde per nucléaire. Les frances en la resultation de la final de la manuscon à vienne, pro-leur sur les problems aux directement de la c ence de la Communa dentse. En attendant de landat sait prêt, la pré landats et granisers sur pl landats de roordination : la cutte les Etats men

Le conseil a approuré et endat à confier à la come ar négocier un according commercial en rese auguei les Yayas
contract beneficier de pasé
contract à contract la Conse
contract la contract la Conse
contract la contract la Conse
contract la c

non profession a pun produits industries as command PHILIPPE LEMATE BET TENTON COME SELL.

MOUVELLE CHUTE DU DE

L'or au plus had Linee: Minge an beie anti AND RESERVED TO STATE BEI ZE see generating that he is been generated by the places tendered between the same grand mereste and generated by the first through the firs me ur an for de plus in gebore unt for de plus in conque le conque maids a first of the court of the maintenance of the dispersal of the disp

aber

Parising per die per d

23 to 100 to 100

مر ائتنددیم

ACHATS

TABLEAUX SUISE

enatet dann ein eine per LEASE DAL A CONTROL OF LEASE DATE OF LA CONTROL OF LA CONT her armi are pours English Bases Sanotes qui con service de la contraction franco-québécois pris avec M. Le-And the Constitution of the

vesque en 1977. Paris, Ottawa et Québec ont-elles trouvé leur vitesse de croisière? Garderont-elles durablement la chaleur et l'intimité qui s'imposent à des peuples que tout devrait rapprocher dans le monde d'aujourd'hui et dont le seul tort est ASSESSED OF STREET OF STREET S d'être un peu trop cousins et de ne pas parier la même langue? Paris, dont l'attachement au « fait français » en Amérique est légitime, ne peut pas grand-chose pour remédier à cette situation. Il appartient d'abord à Ottawa et à Québec de régler leurs que-

relles de famille. (Lire nos informations page 4.)

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Directeur: Jacques Fauvet

1,80 F Algeria. 1,30 DA: Starce, 1,50 dir.; Tonisio, 136 m.; Allemagna, 1,20 DM; Anticena, 12 sch.; Balgique, 13 fr.; Canada, 5 0,65; Cate-Groom, 155 f CfA; Danemark, 3,75 kr.; Espague, 50 pes.; Grand-Breizgae, 25 m.; Grèce, 25 dr.; Iran, 50 fis.; Irain, 600 L.; Ihan, 256 u.; Lerembourg, 13 fr.; Nervege, 3 kr.; Pay-Bas, 1,25 fl.; Poringal, 27 usc.; Sanegai, 150 f CfA; Subda, 2,20 kr.; Subse, 1,10 fr.; U.S.A., 75 cts; Yougoslavio, 16 din.

Tarif des abonnements page 19 5, RUM DES ITALIENS 15427 PARIS - CEDEN 09 C. C. P. 4207-23 Parts Télex Paris nº 650572 Tél.: 246-72-23

BULLETIN DU JOUR

### Paris, Ottawa et Québec

Rien n'est simple au Canada; à plus forte raison rien n'est simple entre le Canada et la France. La visite que commence ce jeudi 8 février M. Barre est déjà un aboutissement, celul d'une tractation délicate. Les prochains jours dirent si l'équilibre savanment dosé au départ, qui conduit le premier ministre une sin de semaine à Ottawa et au début d'ane autre à Montréal, résistera aux dissensions qui opposent Canadiens anglophones et francapho-

C'est en tout cas la première fois qu'un dirigeant français de ce nivezu — tout près du sommet — se rend an Canada depuis la famense visite, écourtée, du géné-

ral de Gaulle en 1967. La visite officielle d'un premier ministre français sur les bords du Saint-Laurent, voilà plus de dix ans qu'on en parie. L'organisation de contacts politiques réguliers à un niveau élevé entre Paris et Québec fut évoqué par les dirigeants québécols lors d'une visite de M. Peyrefitte, ministre de l'éducation nationale, deux mois après « Vive le Québec libre! » et dans la chaleur du moment. Ni le niveau exact ni la périodicité de ces contacts ne furent précisés dans le procèsverbal des conversations. Paris prit cependant l'habitude d'envoyer des ministres à Québec, en ignorant Ottawa.

Au début, le gouvernement fédéral ne réagit pas. Passe encore quand il s'agissait d'un ministre réputé technicles, M. Pleven, par example, garde des socsats Mais M. Trudeau, prédier diffictre canadien frais émoulu, prit la mouche quand le secrétaire d'Etat chargé de la coopération francoquébécoise. M. de Lipkowski, vint en octobre 1969 directement de Paris à Québec et, qui plus est, en refusant une invitation explicite du gouvernement fédéral. Un freid glacial saisit alors les relations

franco-canadienues. Le dégel ne vint que progressivement, par la voie diplomatique. M. Maurice Schumann, ministre des affaires étrangères, et ses suocesseurs reprirent discrètement l'habitude d'aller à Ottawa, la coopération franco-québécoise se développant vaille que vaille sur

le terrain technique. L'arrivée au pouvoir à Québec de l'indépendantiste René Levesque relança inévitablement la controverse. Recu à Paris en octobre 1977 avec des égards exceptionnels dignes d'un chef d'Etat, décoré sans l'assentiment du gouvernement canadien (ce qui était un manquement symbolique aux usages), il repartit, assuré de l'« appui » de la France « le long du chemin qu'il décidera de suivre », avec en poche un communiqué annonçant que les premiers ministres français et québécois se rencontreront désormais « au moins une fois par au. accompa-gnés des ministres intéressés, alternativement en France et au Québec ». De nouveau, M. Trudeau vit rouge. Que devenait dans cette affaire le gouvernement fédéral, seul compétent, autant qu'on sache, pour traiter les affaires extérieures du Canada ?

Les diplomates se remirent à l'œuvre. M. Trudesu fit saveir qu'il serait intolérable que le premier ministre français vint à Québec sans lui rendre visite, mais qu'il serait volontiers invité à Ottawa. Ainsi se mit-on d'accord sur le programme qui permet à M. Barre, avec quelques mois de retard sur les prévisions, de tenir l'engagement d'un sommet annuel

Les relations triangulaires entre

### Des militaires ont participé à Téhéran à la marche en faveur de M. Bazargan

Pour la première fois, des militaires iraniens ont participé eudi à février à la grande marche organisée à Téhéran par les religioux pour soutonir lo «gouvernement provisoire» de M. Mehdi Bazargan. Plus d'un millier de soldats de l'armée de l'air, en uniforme, ainsi que plusieurs lieutenants et quelques pilotes, ont défilé sous les applaudissements de la foule. Une centaine de soldats de l'armée de terre, en tenue de combat participaient aussi à l'immense cortège de plus d'un million de manifestants qui s'est rendu à la place Chayyad, devenue le point de ralliement de la révolution islamique.

La veille, quelques cinq mille personnes réunles au stade Amjidieh avaient fondé un nouveau parti politique, le Front d'unité nationale de l'Iran, favorable au chah et hostile à l'ayatollah Khomeiny. Brandissant des portraits du souverain, femmes, nombreuses dans l'assistance, avaient demandé «le retour de notre chah et applaudi le nom de M. Chapour Bakhtiar, conspuant ele communisme et les ennemis de l'Iran e.

Un commando se réclamant d'une - organisation des groupes-suicides de la Constitution - a revendique l'attaque armée de la maison de l'écrivain Ali Asghar Djavadi, connu pour son action en faveur des droits de l'homme en Iran. La télévision avait annoncé mercredi son arrestation, mais on croit savoir qu'il a réussi à passer dans la clandestinité, après que les autorités eurent lance contre lui un mandat d'arrêt à cause de certains de ses articles jugés « hostiles à l'armée ».

### *Je dis non à la dictature des mollahs*

nous déclare M. Bakhtiar

De notre envoyé spécial

confuse et les inconnues demeu-rent. Le veille, M. Bazargan, premier ministre de l'ayatollah Rhomeiny, avait confirmé qu'il n'accepterait pas de compromis. M. Chakpour Bakhtiar, premier ministre désigné par le chah, a relevé le gant. Il entend se bat-tre, même le dos au mur. Il y est décidé malgré les difficul-tés, malgré le rapport de forces tés, malgré le rapport de forces malgré l'accueil réservé dans le pays à M. Bazargan, malgré le rapprochement qui se précise actuellement entre les Etats-

Les membres de l'académie de chirurgie ont

demandé au professeur François Jacob d'ouvrir

et de présider la séance solennelle qu'ils vien-

nent de tenir. Le choix d'un orateur relevant d'une discipline aussi lointaine de la leur

témoigne, leur a dit le célèbre biologiste, d'une

qualité assez rare : l'ouverture sur le dehors,

l'intérêt pour l'autre, le goût du différent.

Pourquoi faut-fi se mettre à deux pour en faire un troisième?

Pourquoi, seule de toutes les fonc-

tions du corps, la reproduction

est-elle assurée par un organe

dont un individu ne possède jamais que la moitié, ce qui

l'oblige à dépenser tant d'énergie

Car la sexualité n'est pas une

condition nécessaire à la vie.

Nombre d'organismes s'en passent

et fort bien, qui se reproduisent

par fission ou bourgeonnement.

pour trouver l'autre moitié?

Tébéran. — Alors que se déroule, ce jeudi 8 février, la grande
marche organisée par les religieux, la situation politique est
confuse et les incomnues demeunaguère par M. Hoveyda, aujournaguère par M. Hoveyda, aujour-d'hui sous les verrous : moquette épaisse, fauteuils en cuir, mobi-lier raffiné. Alors que, au-delà du beau parc qui entoure le bâ-timent, la foule manifeste dans la rue en faveur de M. Bazar-gan et de la République islami-que, et que lui-mème souhaiterait une république, mais sans qua-lificatif, le portrait du chah tou-jours suspendu au-dessus de sa tête paraît déjà anachronique. PAUL BALTA.

(Lire la suite page 3.)

Sexualité et diversité humaine

I. — Mythes et science

par FRANÇOIS JACOB (\*)

produire deux identiques. Alors

pourquoi pas nous? Pourquoi la plupart des animaux et des

plantes doivent-ils se mettre à

deux pour parvenir au même ré-

sultat? Et puis pourquoi deux

sexes et non pas trois? Car rien

n'empêche d'imaginer un monde

main exigerait la coopération, non

La révolution en Iran La restructuration industrielle et l'adaptation des programmes d'équipement

# M. Giraud n'entend pas modifier le plan concernant la sidérurgie

Grève en Lorraine avant la journée d'action du 16

Manufrance mis en règlement judiciaire

Le gouvernement n'a pas l'intention de modifier les décisions des firmes sidérurgiques concernant leur restructuration au cours des prochaines années (lire page 28). Cette prise de position du ministre de l'industrie oui précise des déclarations faites par le président de la République au conseil des ministres du 7 février sur la réorgani sation de l'industrie française de l'acier — en fait son repli — réduit singulièrement la portée de l'entretien qu'aura M. Giraud avec les divers syndicats de la métallurgie aux environs du 20 février. Elle renforcera probablement la délermination des salariés du Nord et de la Lorraine, qui organisent le 16 février une journée de grève générale dans plusieurs industries que prépare, des ce vendredi 9 une grève de vingt-quatre heures dans la vallée sidérurgique de l'Orne

Les menaces sur l'emploi se précisent simulianément dans d'autres secleurs ou régions. A Manufrance, mise en règlement judiciaire, le nouveau P.-D.G. prépare un plan de restructuration. A Saint-Etienne du-Rouvray (Loire-Atlantique), la jermeture prochaine de l'usine de Pont-à-Mousson est devenue officielle. Tréfimélaux annonce des licenciements à Chavanoz (Isère), ainsi que la société Boidin à Amiens. Cette situation entraîne de nouvelles occupations d'usines et des manifestations. A Nantes, plus de dix mille personnes ont manifesté ce 8 février, dans le cadre de la journée d'action « contre le chômage et pour l'emploi » organisée dans toute la Loire-Atlantique. (Lire

### LES DEUX FRANCE

Par PIERRE DROUIN

il y a un an, la politique, chauffée à blanc à l'approche des élections législatives, coupait la France en deux. C'est auleurd'hui l'économie qui divise les Français en deux groupes: ceux qui ont du travail et ceux qui cherchent un emploi. Ces camps sont d'inégales proportions, heureusement, mais ils sont de plus en plus visibles. Et précisément en cette période, où les actions violentes ont fait leur apparition en Lorraine, réflexes du maiheur, où la peur s'installe à Denain et à Valenciennes.

Aussi a-t-il choisi, pour satisfaire ce goût, de parler aux chirurgiens - des différences

entre individus et de la machine à produire du

de la diversité des intelligences et des races

de l'inné et de l'acquis, que traitent les articles

C'est ce même thème et ceux, fondamentaux

pas de deux, mais de trois indi-vidus différents. Un monde où, pour être fécond, l'acte sexuel

mettrait en jeu simultanément

un mâle, une femelle et un troi-

sième sexe qu'on a tout loisir de

baptiser à sa guise. Que de conséquences à la nécessité de tels

ménages à trois! Que de thèmes

neuls pour les romanciers, de va-

riations pour les psychologues, de complications pour les juristes!

Peut-être serait-ce trop. Peut-

être ne résisterait-on pas à tant

de délices et de tourments. Con-

tentons-nous de nos deux sexes

L'existence de ces deux sexes

les mythologies ont brodé à l'in-

fini sur ces deux thèmes. On peut, tout d'abord, voir dans la

sexualité un phénomène pour

ainsi dire primaire. Les deux sexes

existent de fondation. Avant eux,

il n'y avait, il ne pouvait y avoir

de vie. La dualité sexuelle reflète

la dualité cosmique, les deux

pôles de forces qui régissent le

monde et qu'on observe dans le

jour et la nuit, le ciel et la terre,

l'eau et le feu. Tels sont le Yin

et le Yang du taoïsme, principes

måle et femelle d'où dérivent

toute chose, toute vie. tout mou-

vement. De même, dans la cosmo-

gonie summérienne, l'eau, qui constitue la manifestation primi-

tive de la vie du monde se pré-

sente sous un double aspect

Apsu, eau douce ou principe

mâle, et Tiamat, can selée on

principe femelle; de l'union d'Apen et de Tiamat, naît Mum-

mu, sorte d'eau animée qui détient

différent, c'est-à-dire la sexualité ».

dont nous commencens is publication.

alors qu'ailleurs les trains supplé mentaires engouffrent les skieurs, et les autoroutes voient défiler de plus en plus de vacanciers. Les experts se sont longtemps demandé quel était le seuil du chô

mage à partir duquel un motarement social d'envergure se déclercherait 500 000, 1 000 000, 1 500 000 ? C'était des sans-travall sur l'ensemble du territoire n'a rien qui puisse les consoler, mais elle dilue l'effet du phénomène, inversement, la nais sance d'une forte « poche » de chômage dans un endroit donné a une puissance de choc évidente. Les esprits s'échauffent tout naturellement, l'injustice paraît plus grande, les remèdes plus difficlles à trouver, at l'attention des mass media est mobilisés sur un point du territoire. Ceux qui ont un travail stable

regardent allleurs, discutent d'autres choses, de vacances si les enfants sont en congé, du meilleur-moyen de faire échapper des revenus au fisc, si les temps des déclarations sont proches, ou, avec passion paraît-il, de savoir si telle rue de Paris doit être rendue piétonne. Les lemmes nous dit-on, n'ont pu admettre que la rue de Passy le devienne parce qu'elles ne peuvent envisager de faire leurs courses sans volture.

Ainsi va la vie, chacun essayani de se protéger dans sa « buile » des atteintes graves ou légères de l'existence en société. Il est sûr en tout cas que, dans la hiérarchie des inégalités, celles qui touchent aux rémunérations passent maintenant au second rang (d'autant plus qu'un écrasement de la hiérarchie des salaires est constaté depuis quelques années).

(Lire la suite page 27.)

# Un entretien avec M. Le Theule

### Les prochaines autoroutes seront sans péage

Dans l'entretien qu'il nous d accorde, le ministre des trans-ports, M. Joël Le Theule, confirme la nouvelle orientation donnée à la politique autoroutière qui a par villeurs fuit l'objet d'une communication au conseil des ministres du 7 février.

A terme la formule de la concession à des sociétés privées de la construction et de l'exploitation des autoroutes sera abandonnée. L'Etat prendra à sa charge la totalité du financement des nouvelles voles rapides (des auto-routes moins sophistiquées) qui seront donc sans péage.

seront donc sans peage.

Deux raisons au moins expliquent ce changement de politique.

L'appel à des groupes privés avait été décidé en 1969 pour combler le grand retard pris par la France dans le domaine des liaisons autoroutières. Ce retard tot pris par la fiètre archité L'appel de la fiètre problé la fièt liaisons autoroutières. Ce retard est en vole d'être comblé. La France disposait au ler janvier de 4 600 kilomètres d'autoroutes; il en reste environ 1 000 kilomètres à construire pour obtenir une desserte convenable du territoire. Les difficultés de certaines sociétés ont conduit l'Etat à s'engager, en particulier pour les garanties d'emprunt qu'il donne, au-delà de ce qu'il souhaite ou peut faire. C'est ainsi qu'en 1978 l'exploitation de l'autoroute A 4 Faris-Metz s'est traduite par un défirit de 143 millions de francs. Des négociations sont actuelle-Des négociations sont actuelle-ment engagées avec la société concessionnaire de cette voie rapide qui vont lusqu'à envisager une reprise de la concession par

(Lire page 30.)

### AU JOUR LE JOUR

### lls sont partis

M. et Mme Giscard d'Estaing, M. Giraud, M. Galley, M. Le Theule et Mme Sau-nier-Seité sont partis pour le Cameroun. M. Barre, M. Lecat et M. Stirn sont partis pour le Canada

La France pourra-t-elle tenir le coup sans ministres des transports, de l'industrie, de la coopération, des universites, de la culture et de la communication, sans secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, sans premier ministre, sans président et sans épouse présidentielle ?

Question néritablement angoissante, mais dont nous aurons la réponse à leur retour, en povant si ce sont eux qui ont pu se passer de mes passes d'eux.

BERNARD CHAPUIS.

### chaque culture la justifie par LA CRISE DE LA S.F.P. certains des mythes sur quoi elle fonde l'origine du monde, des hommes et des bêtes. Mais il n'y a jamais que deux manières de considérer la genèse des sexes et

# **Adaptation** ou démantèlement?

Les quatre sociétés de télévision et de radio nationales sont en grève depuis l'annonce, mercredi 7 février, de cinq cent cinquantequatre suppressions d'emploi (dont quatre cent vingt-quatre licen-ciemenis) à la Société française de production. Des assemblées générales devaient être réunies ce jeudi matin pour décider de la poursuite du mouvement. On s'attendait à l'application du programme minimum sur l'ensemble des chaînes.

- Trois mille personnes sont emmeis l'on peut aussi affirmer que co n'est pas trop, si ces mêmes trois mille personnes sont invitées à Monde M. Jean-Philipps Lecat, Il y a trois mois (la Monde daté 12-13 novembre). Le ministre de la cul-« Licencier d'antrée de jeu cinq cents personnes ou plus à la S.F.P. ne résoudrait pas les difficultés de la société ; cela pourrait même, paradoxalement, les aggraver davantage

Cinq cents personnes ou plus : ployées à la S.F.P., c'est beaucoup, le compte y est. Quatre cent vingtquatre (icenclements économiques et cent trente départs volontaires, cala fait cinq cent cinquante-quatre suptravallier différemment », déclarait au pressions d'emploi. Pour parvenir, comme le souhaite la direction, à un chiffre de l'ordre de deux mille deux cent cinquante à deux mille ture et de la communication ajoutait : trois cents employés, il y aura encore cent départs en 1980 et cent autres en 1981. Soit, au total, entre le quart et le cinquième de l'effectif actuel. THOMAS FERENCZI-

(Lire la suite page 22.)

esprit et logos. (Lire la suite page 8.)

Trajectoire

à la grande aventure de la vitesse. Son livre est le journal intime d'un homme et d'une écurie : un document d'une portée exceptionnelle.

Un ouvrage de 160 pages, nombreuses photographies

SOLAR/SPORTS 2009

# **JACQUES** LAFFITE

par fission ou bourgeonnement. (\*) Professeur au Collège de Un seul individu suffit pour en Prance, prix Nobel.

Pour la première fois, Jacques Laffite propose à ses amis de participer, avec lui,

l'oublie trop souvent...), a sans ambi

condamnait - l'adultère. Mais,

ent rappelé de « faire atten-

contrairement aux autorités en place,

il n'a pas condamné la femme adul-tère qu'on lui amenait. Il lui a

tion = à ce qu'elle faisait. Il n'a pas

pour autant justifié le principe de

C'est là sans doute la difficulté

Contrale à propos d'une législation

civile. Une loi ne peut être que céné

rale et théorique ; ce qui veut dir

qu'elle ne peut en aucune manière

particuliers qui se posent dans la

vie récile, et souvent de manière

fort complexe. Il me semble que le

rôle de l'Eglise est d'appeler les

hommes à un mode de vie que situe

l'Evangile, et d'annoncer le salut de

Christ mort et ressuscité. Mais

l'Eglise institutionnelle a-t-elle, dans

le monde moderne, à légiférer, au

sens juridique de ce terme, en impo-

sant una conception forcement

influencée par une philosophie (et non plus une révélation) toujours

Ce sont là des questions sur les

quelles l'ai forcément des idées, mais

qui dépassent largement mes compé-

quelques éléments de réflexion qui

me paraissent préalablement néces-

saires à toute recherche de la part

La première et solennelle

condamnation du nouveau pape

condamnation du nouveau pape vient de tomber. S'adresse-t-elle à la puissance de l'argent de plus en plus triom-phante dans notre monde mo-derne, le seul mai absolu contre lequel le Christ ait prononcé des anathèmes répétés ?

S'adresse-t-elle aux régimes to-

talitaires, qu'ils soient de droite ou de gauche et dont les crimes ne se comptent plus ?

S'adresse-t-elle au racisme sous

toutes ses formes, à la survivance

de l'esclavage ?

Mais non. C'est l'avortement

que le pape condamne avec cette rigueur solennelle, en menaçant des sanctions les plus graves les médecins qui le pratiqueraient et ceia au nom du droit à la vie que

tout être humain possède depuis sa toute première origine, d'une

façon imprescriptible, et auquel il est criminel de porter atteinte.

Mon Dieu ! Si ce n'était pas si

triste, on pourrait en rire.

Une fois de plus, les positions de l'Eglise collent étroltement avec celles des sociétés laïques, alors que leurs doctrines, fonda-

mentalement opposées, devraient les amener à une pratique totale-

Les sociétés laïques, chacun le sait, n'obéissent qu'à des impéra-tifs économiques et financiers,

nullement moraux ou altruiste mais utilitaires, opportunistes e

au mépris des plus faibles et en ailant jusqu'à leur écrasement, poursuivant leur route au profit des plus forts. Mais l'Eglise elle ? L'Eglise pré-

tend relever de la loi d'un Dieu qui est tout amour, toute fustice et non pas de la *lettre* de cette

loi, mais de son Esprii. Or, tandis qu'elle a, dans tous les temps, légitime les guerres les

plus meurtrières (aucun catholi-que n'a jamais été menacé d'ex-

ment différente.

VIE ASSOCIATIVE ET

DÉMOCRATIE NOUVELLE

Par Bernard Stasi

ONTRE-POUVOIRS, forces de propo-

sitions, centres d'innovations, parte-

naires du dialogue social, les Associations

constituent un phénomène encore mal

connu, dont l'ampleur, depuis 1968, con-

duit les responsables politiques, comme les

Démocratic Nouvelle analysent le phéno-

Bernard Stasi, et les équipes des Clubs

put

sociologues, à s'interroger,

mène associatif, définissent la

mission que les associations

devraient remplir dans

l'élaboration d'une

LES LIVRES DES PUF QUESTIONNENT LE MONDE

démocratie nouvelle.

font des millions de morts ?

CORRESPONDANCE

Contrainte par personne interposée

Mme Jeanne Tellhac, de Pa- communication s'il prenait les ar-

tences. Je voulais seulement rappele

incertaine et discutable?

des juristes.

prévoir et résoudre les problèn

# Les principes et les gens Excommunier la nature?

verses à propos de l'Interrupsont en train de revenir au premier plan de l'actualité. Selon ce qui est prévu, la législation française qui la concerne, et qui date de 1974, va être l'objet d'un bilan et peut-être d'une refonte Sans donte est-il nécessaire de réfléchir à nouveau, le plus calmement possible, sur ce très difficile problème. L'épiscopat trançais s'en préoccupe ; et l'on peut s'attendre à un travail très sérieux documenté, dont le souci dominant sera plus pastoral que doctrinaire.

il ne faudrait pas que les intempérances de langage du cardinal Beneill gênent ou obscurcissent cette réflexion. N'oublions pas qu'il n'est pas le - porte-parole de l'Eglise -... ll ne représente en somme que lui. et un certain courant de pensée peut-être prévalant dans certains secteurs de la Curie romaine. Mais cela ne représente pas l' « Eglise universelle =. Il ne faudrait pas que ses outrances provoquent des réactions symétriques, qui seralent également des outrances... Le problème politique des relations entre le Vatican et le gouvernament ou le Parlement italiens est tout à fait spécifi-Que de ce pavs voisin : mais il n'est pas superposable au problème franpar MARC ORAISON (\*)

Pour celui-cl. le bilen ne semble pas facile. Certains pensent que la loi Veil a considérablement fait diminuer le nombre des avortements tres estiment ou'elle a fait automenter le nombre des avortements en général. D'autres pensent le contraire... Il semble bien qu'elle ait rendu possibles des « entreprises Industrielles a sur mains de certains médecins — rares, heureusement, dont la conscience professionnelle se borne à ocuner le plus possible d'argent dans des conditions techniques et légales inattaquables. Cela sera d'ailleurs, sans doute, un point déli-

Mais ne disposant que des informations courantes - et d'allieurs contradictoires - et n'ayant aucune compétence juridique, ce n'est pas sur ce terrain que je vais m'engager. Ce qui me paraît nécessaire, c'est de réfiéchir, une fois de plus, sur ce qu'est, en fait, une interruption précoce de la grossesse, compte tenu de ce qui a pu être approfondi depuis quelques années. Rappelons qu'il s'agit de l'interruption volontaire précoce de la grossesse; c'est-àdire dans les premiers mols, avant que l'embryon devienne un fostus

### Qu'est-ce qu'un embryon?

La première question qui se présente est donc, tout simplement : qu'est-ce, en fait, qu'un embryon? Je crois que l'on peut dire qu'il s'agit d'un œuf, fécondé quelques jours avant dans la trompe, et qui est fixé à la paroi utérine où li commence pour de bon son évolution. Avant, il s'agit d'un œuf en migration : et l'on sait maintenant qu'il y a presque autant d'œufs qui ne se fixent pas dans l'utérus, et disparaissent sans qu'on s'en apercoive, que de grossesses confirmées. La destinée du produit de la conception commence réellement à la fixation à la paroi utérine. Certes, il peut encore se passer bien des accidents de parcours, mais évidemment beaucoup moins nombreux qu'avant cette étape

L'interruption précoce de la grossesse consiste donc à « décrocher », d'une manière ou d'une autre, un embryon fixé qui commence son procesus évolutif. Et comme !! n'est pas Viable, cela revient à lui faire cesser son existence. C'est bien, dans un sens, une œuvre de mort. Il est indiscutable qu'il s'agit d'un germe son capital génétique propre, distinct do celui de la mère, c'est-à-dire qui une autonomie d'abord biologique, à la naissance, et ensuite psychologique et spirituelle (du moins le plus possible...). Mais s'agit-il d'un - être humain à part entière » ? Cela n'est

### Singularité génétique

Il faut bien reconnaître que, sur ce point précis, nous ne sommes pas plus avancés qu'au treizième siècle. Les cénéticiens font remarquer à luste titre que, dès la formation de l'œuf dans la trompe, la singularité génétique de ce nouvel organisme encore déduit — un peu rapidement — qu'il s'agit tout de suite de sujets humains nuellement confronté à une effroyable hocatombe jusqu'à nos jours inscupconnée : 40 % environ des œuis fécondés ne parviennent pas à se fixer dans l'utérus. Ces perspectives déconcertantes font penser aux 70 % y a cent cinquante ou deux cents

ques font remarquer à luste titre cervesu spécifiquement humain : o-frontal - met un long temps à se former et à prendre une certaine autonomie de tonctions Selon cette optique, le produit de la conception ne devient un être humain à part entière que progressivement, sans qu'on puisse préciser xactement à partir de quel momen Et la saul point de repère certain de l'achèvement de cette évolution est, en somme, la viabilité du fostua. Les psychologues font remarquer à luste titra que le réseau de relava se trouver dès sa naissance a una importance primordiale pour qu'il puissa devenir, progressivement aussi, un véritable être humain à part entière, avec une autonomie sufficante. Les psychoses graves. les inadaptations profondes à la vie ralationnelle, les névroses Importantes, tout cela ne saurait se reduire à des causes organiques cénétiques ou hormonates — malgré l'opinion de quelques organicistes attardés et impénitents.

Nous ne sommes pas plus avancés qu'au treizième siècle, malgré la moisson de connaissances des scienLa théologie médiévale, sur ce

point, était en somme fort incertaine. D'une manière générale, le produit de la conception avait d'abord une åme végétale » (åme étant entendue) au sens de « vie ») : puis une âme animale. Ce n'est que plus tard que Dieu lui infussit une « Ame spirituelle - (tel était le langage de l'époque) qui faisait de lui un sujet proprement humain. Pour les uns, cette « Infusion » avait lieu... à la section la cinquième ou sixième semaine II est bien clair que de telles conceptions n'étaient pas appuyées sur des raisonnements scientifiques au sens actuel de ce mot mais sur des déductions que l'on peut qualifier de symbolico-philosophiques. De toute manière, pour traduire en langage clair, le produit de la conception n'était considéré comme humain à part entière qu'au bout d'un certain temps de son évolution.

Mais cela permet su moins de dire que l'on ne peut envisager l'interruption précoca de la grossesse que d'une manière absolument spécifique. C'est évidemment d'un tout autre ordre que la contraception; et cela ne saurait, en aucun cas, étre considéré comme un moyen de régulation des naissances. Celle-ci doit être, justement, préventive d'une se qu'on ne saurait pour le moment envisener. Male cale no esta rait non plus être identifié à un infanticide. Et cela rend inacceptable tout un vocabulaire oul entretiendrait décide de ne pas tenir compte de

(°) Prêtre, docteur en médecine, octeur en théologie.

Ainsi le mot « crime » ; sa portée conceptuelle est trop vaste et concerne des actes, quels qu'ils acheves, c'est-à-dire au moins viables et à plus forte raison séparés biologiquement de l'organisme de la

mère (plus ou moins récemment...

bien entendu I). Sa portée émotion-

fort intense, risque aussi de

fausser les perspectives. deux mois d' « innocent » ou d' - agresseur -, sulvant des options préalables idéologiques et passionnelles opposées, n'a pas de sens. Cas termes présupposent l'existence d'une conscience morale dont il ne saurait êtra question encore chez

l'embryon. li me paraît lei nécessaire de s'efforcer d'être, au maximum du possible, intellectuellement honnête. Quand une grossesse est cliniquement commencée. Il existe réellement l'ébauche d'un autre. Ce n'est pas une vaque « excroissance » de l'organisme maternel; et tout le monde le sait, à commencer par la femme Intéressée, surtout justement si elle le dénie... Il s'agit blen d'une promesse réelle de la présence d'un nouveau sujet humain, qui n'est pas évidemment une certitude absolue tant d'incidents sont possibles en

cours de route ! -- mais qui est /è. Dans une perspective chrétienne du monde, de l'homme et de son destin, interrompre volontairem début d'évolution ne saurait être considéré comme une chose sans importance, indifférente, et à plus forte raison bonne en soi. Quelqui soit is vocabulaire (sauf s'il est faussé dès le départ selon les confusions signalées) le pape et les évêques ne font pas autre chose que de le rappeler, ce qui est éminemment leur rôle.

Mais il est un autre domaine qu celui des principes, c'est celui des situations concrètes, parfois drama-tiques, toujours singulières, des gens. Ce décalage, fort décevant, entre la théorie et la réalité de la vie est pas seulament notre problème Paul VI a bien déclaré, à l'ONU : - Plus jamais la guerre i > Et tout le monde était - apparemment du na — d'accord. avait l'indochine et le cardinal Spell man, qui bénissait pleusement les troupes américaines carsées défendre - la civilisation chrétienne - en Et pourtant il y a l'Irlande, où des chrétiens » s'entretuent. Et pourtant il y a le Liban, et l'Iran, et et tous ces « lieux chauds » où le fanatisme religieux n'est sans doute pas seulement qu'un prétexte

Du point de vue de la réalité clinique (et j'ajouterais pastorale) on ne peut nier qu'il y a des situation singuilères, pariois très complexes et angoissantes, pù la question se pose de savoir s'il ne vaut pas mieux interrompre une prossesse au début pour sauver une personne, un enmble familial, des sujats engagés dans un drame insurmontable qu'ils n'ont pas voulu... Méconnaître ces situations ne serait ni humain ni chrètien ; le difficile - pour ne pas même une tentative de statistique ou de déclarer péremptoirement que c'est = très fréquent > ou = très rare > Les appréciations sont tellement subes i Et elles ne peuvent pas être autrement, à moins que l'on ne

Le Christ, qui est le point de référence ultime pour un chrétien (on

par ODETTE THIBAULT (\*)

AUT-IL pleurer ou rire de malies chromosomiques. Malheu-la nouvelle ahurissante de reusement la filtre de l'excommunication. tique des médecins avorteurs en Italie ? Jusqu'où va aller la crispation dans l'angoisse d'une Eglise que la perte progressive de les maladies congénitales, par son pouvoir temporel amène à environ 3 % d'enfants handicapés des prises de position de plus en plus inopportunes, impopulaires...

et ridicules? A ce pane oui se veut biologiste (il ne manquait plus que cela i), je me permettral d'abord une petite information : une fécondation sur deux échoue « normale-

œufs « ratés » qui vont jusqu'à terme, ce qui se solde en tout, si on ajoute aux maladies génétiques à vie. Tel est le taux d'échec, hélas ! de la seule sélection natu-relle qui subsiste et qui soit moralement acceptable pour l'homme (et qu'il est d'ailleurs incapable de maftriser) : la sélection pré-natale. La nature est donc la première avorteuse. Faut-11 ment », et donne lieu à un petit l'excommunier ? Ceci, à la limite, avortement spontané qui sert à reviendrait à excommunier Dien éliminer les œufs porteurs d'ano- si c'est lui qui l'a faite.

### L'ignorance de la jeie

natale, la nature, qui autrefois s'en chargeait (et de quelle ma- bles de ces massacres, qui toutenant déchargée par l'homme, qui la fait « à rebours », c'està-dire en éliminant non plus les déficients, mais de préférence les plus aptes, au cours de la succession innombrable de génocides et d'hécatombes guerrières... et

mes), tandis qu'elle a fermé les yeux sur toutes sortes d'assassi-nats (ne citons, pour mémoire,

que l'allègresse avec laquelle les

tribunaux ecclésiastiques, pendant plusieurs siècles, faisaient brûler

serait donc l'avortement.

soudre ce problème dramatic

est-il juste de ne pas chercher à

savoir, à comprendre pourquoi, dans tous les temps et dans tous

les lieux, les femmes ont avorté, avortent et avorteront?

enfants tous bien accueillis, je n'ai jamais en à me poser la question de l'avortement, je me

léclare, pourtant, totalement soil-

Les femmes qui avortent sont, dans plus de 80 % des cas, des victimes: victimes de la so-

ciété impitovable où elles vivent

et où elles ne trouvent pas leur place (société hypocrite qui exige

des enfants non pour leur bon-heur à eux, mals pour son profit à elle), victimes aussi, bien son-

a ene, victures aussi, nien sou-vent, de l'égoisme de leur mari ou d'un compagnon de rencontre. Et, là aussi, il y aurait un beau sujet de réflexion quant à la jus-tice de l'Eglise. Il faut hien être

deux pour concevoir un enfant. L'Eglise n'a jamais crié solennel-lement aux hommes : vous n'avez pas le droit de courir le risque de

n'entendez pas assumer la totale paternité — du moins, je ne l'ai

morale » que l'Eglise fait passer sa condamnation de l'avortement.

Mais les femmes (mêmes catho-

liques i) ne sont ni des mineures, ni des demeurées mentales, ni des esclaves; elles sont des êtres

humains à part entière et, de ce fait, elles ont le droit d'exiger que la responsabilité de leur décision

appartienne à elles et à elles

Avertir et exhorter les femmes :

la personne humaine, de sa dignité, de sa liberté. Au dix-neuvième siècle, par son

aveniement et son injustice, l'Eglise, trop proche du pouvoir et des riches, a perdu la classe ouvrière qu'elle a abandonnée à sa misère et à son exploitation. Au vingtième siècle par ce même avenglement, cette même injustice et, de phis par le mé

concevoir un enfant dont

jamais entendu.

le faire, Ponrouoi ?

toutes celles qui doivent

Mais si l'Eglise peut trouver des

Quant à la sélection post- routières, qui constituent son a histoire ». Mais les responsanière impitoyable!), en est main- chent surtout des jeunes, l'Eglise ne les excommunie pas.

> L'Eglise n'excommunie pas l'avortement post-natal de millions d'enfants du tiers et du quart-monde par les nantis, qui les laissent mourir de faim et de manque de soins. Elle n'excommunie par non plus les parents bourreaux (eux-mêmes d'ailleurs enfants martyrs !). Vollà déjà

> Mais il y en a d'autres : interdire à la fois l'avortement et la prévention de la conception qu'est la contraception. Interdire en même temps les moyens qui permettent d'empêcher la naissance d'enfants non désirés et ceux qui empêchent la naissance (empêchée par cette « bonne » nature) d'enfants ardemment désirés par les couples stériles.

plusients siecles, iausarent outrer « les sorcières », on les meurres « légitimés » par des maris ou-tragés, de leurs femmes adultè-res), le seul crime impardonna-Paradoxe, encore, d'une Eglise excuses aux guerres, aux meur-tres, est-il juste de ne pas en trouver aux femmes qui ont à ré-Je suis femme, mère de cinq

> Paradoxe enfin, plus général celui-là, d'une Eglise qui, en tant qu'institution humaine, est devenue structure de domination, alors qu'elle a son origine dans la doctrine divine de l'antidomination par excellence qu'est l'Evanglie, Si le Christ est ressuscité, il doit pleurer de cette déviation de sa doctrine d'amour; pleurer des larmes de sang de ces mères dont on tue les enfants qu'elles voulaient garder, au bout de cette longue gestation psychique, qui dure des années, sans leur demander leur avis, et sans même leur donner les moyens d'essayer de changer cette anticivilisation masculine (et après cela, on a le culot — je ne trouve pas d'autre mot — de leur demander de faire

Mais que l'Eglise romaine craigne un juste retour des choses, et la mobilisation des anticorps de la chrétienté, qui finiront par

oni.

Les contraindre, et par personne interposée, non, mille fois non, c'est la négation de l'essence la plus profonde du message chrétien qui prociame le respect de la marsonne humaine de se Je termine en mettant an défi le pape de m'excommunier, en tant que femme, donc à la fois avortense et donnense de vie par définition; en tant que biologiste et en tant que chrétienne. Me réponse sera un rire énorme et irrépressible : celui de toutes les femmes enfin délivrées par la science à la fois des affres de la grossesse non désirée et de celles de la stérilité!

(\*) Docteur és sciences biolo

quelques curieux paradoxes.

d'hommes qui osent légiférer en une matière dont ils ignorent tout : la gestation ; qui ignorent la folle joie de porter un enfant voulu, et la révolte contre l'embryon — parasite — car je rapfœtus répond à la définition biologique du parasitisme (se nourrire aux dépens de ...); et, pour que ce parasitisme devienne une symbiose, il y faut le consentement de l'hôte, et son amour, sans quoi le greffon risque un rejet in-conscient qui peut le suivre pendant sa vie entière...

davantage d'enfants I).

Il y a plus révoltant encore. Ayant, une fois de plus, la même pratique que les sociétés laïques, c'est à travers les médecins ser-vant de gardes-chiournes à « la Au fait, qu'aurait dit un Christ moderne à propos de la femme a vorte u se? Gageons que ca serait : « Que celui qui n'a jamais détruit aucune forme de vie sul Que le pape condamne l'avortement, contraire à la doctrine qu'il représente, c'est son droit. (et même son devoir). Mais alors jette la première pierre... » et à elle : « Va, et n'empêche pas une vie déjà commencée, alors que tu qu'il le fasse en s'adressant aux qu'il le fasse en s'adressant aux femmes, à elles seules, et, de plus aux seules femmes catholiques qui sont volontairement sous sa jurias tous les moyens d'éviter sa conception\_ >

Quant à Satan, s'il existe (mais je ne le crois pas, les hommes suffisent à faire sa besogne), il doit bien rire de se voir en œuvre si efficacement dans l'Eglise ellemême.

la rejeter comme « étrangère » lorsque le seuil de tolérance au pouvoir sera atteint.

injustice et, de plus, par le mé-pris qu'elle leur témoigne, l'Eglise perd les femmes.

Monde

BERNOON OF BOOK OF COMMENTS OF

, कुरुक्ता रहे । यो अधिक विकार विकार विकार है। वृत्ता विकार विकार के अधिक के विकार के अधिक कर की

Conservation in the free profit and in the

magnetic of the state of the st

ministra o estas de sever Porta da sera disserva III. Non a constantino deconocida meiter de seve

And the temporary of the

11000

material month of the south

En U.R.S.S.

EGAZ IRANIEN MANQUE

MARMENIE ET EN GÉORGIE

The desired of the fact.

Titlettia peris, econologic

Oth term countries and the time

But Grant or make the take

designation of the state of the

Enforces Company of Free Services of Servi

the latter that the late

possible material are conditioned by the factor of the condition of the co

dans, in moter's rutefra:

DANIEL VERNET.

the continues of their the

Saltari Capa

unte central, diteis In theory elles for

··· - Proceedings of the

diatest, ct

10 4

22 35.

(Mark de la prepara la Cilia est. La decidi de la prepara la Cilia est. La decidi de la constanta

LA REVOLUTION

# Je dis non à la dictatur nous affirme M. Bal

pub. des policient font inche au sere plus in deux a comme plus in deux a comme fill fill fill deux au proposition des plus inche au proposition de la fill deux inche au proposition de la fill deu THE REAL PROPERTY AND THE PERSON OF THE PERS traction of the name operators of the state Aufterfahr Mittel Re Mittel nt a grantant optimized Characa distrib Commission M. Marketen or a lieben ihr feinfet ben beiten And the same of the same of the same of

TVZ 建环戊烯基 建硫钾 经销 新安全 LATER SERVICE AND SERVICE SELECTION SELECTION SERVICES SE reter dere fait plan de ermeine bes mertente erferente ergnes für gest die derigen. Lectensul in mile, führleif

### . I land belief CONTRIBUTE OFFICE IN it on the name that the latest facts

in every general & fails in vir ged ling differenta grouper THE REPORT OF MICHIGAN ter classes you designed the wife 要さ、we addition ( ADDIT 新社) AFF TREAT nieles wit Sunteen ifriteinell

ige in an and an in it is not be the Communication of the second of promonent frequence such the time of the time of the such and the such as a literate of the such as a such STATE COST OF CONTROL OF CONTROL AND CONTROL CONTROL A

क्षा । अध्यक्षिकात्राच्या अन्तर्भाव । विकास 1.00 et gut In about egy en trade le flags, chêrent eat o के राज्यात जीवश इत्याद्धां स्थान से तत्त्व Been edition from More Commen

M. Branding the Digitions of there is by the there are long प्रपार के मान्या के ब्लंड करता तक रूपवरण timetral, is early literaged to see some fit in function & fairl the self-growners ground for freed

Service of dispersion of the service design to the post of the second seco Bulletin of 12 S.S. deric order and according to the control of th The past of the control of the contr The form of the first of the fi and and the second of the seco

, p grayge ble did standing in . Cincinnation -circumagen: annanger

. . <u>-</u> ---



ard Stasi, ancien Ministre, Député de la Marne.

Vice-Président de l'Assemblée Nationale.

nature )

assement, le filtre utim le sisser, par erreur, 1% e :

Ma cratés a qui vont les

a ajoute aux maiadles gines

maladies congentiale

Appron 3 % d'enfants hand

wie Tel est le taux de s. ! de la seule sélection e de qui subsiste et qui au

tent acceptable pour l'h

qu'il est d'ailleurs les maîtriser) : la sélecti

Fractale. La nature es première avorteuse h

communier ? Ceci a la le

riendrait à excommunie p

autières, qui constituen mistoire ». Mais les respe de ces massacres qu

that surtout des jeunes h

les excommunie pas

Eglise n'excommun

stement post-natal &

a d'emfants du tiers s at-monde par les name laissent mourir de it

manque de soma Elle n'e

Content (672-memes of

mantyrs 1). Vol.

sidiques curreur paradore

Mais il y en a d'autre :

wention de la conception

contraception Interta

ametient d'empecher ha

ent qui emperient is net mapichie pur tette e con Marce) d'orificats ardem

atte par les comples state

t la gestation : cul per

pour memore que as come la carre la car

aux depens de l'interpri de parasitisme deneme des

Mane, il y faut le consenter to greffen risque un ma:

dentient out peut le suité

Peradene entin pla F

Catal-it d'une Egile cole: the institute of the second

Mes stematine de dominimat wiele a sen in eine dimen trine divine ce landan

per extractive that First McChrist de Christ d

der seine der se

desantage auntantaffe. on Au fait, grantat di mi

Au fait single and a single areas a single areas a single areas a single areas areas

Quanta Salata Salata

in the state of th

Main and the second

Je Funda de disconsidera

The second of th

Jorsay Control pour at such

CORCE

Ne la le de parter en en

**Prodoze**, encore, d'une it denes qu. osen eglen:

ee d'enfants non déta

ne temps les mores

ate & iz icis l'avertement.

ale par non plus les pe

la joje

BAULT (\*)

# Je dis non à la dictature des mollahs

nous affirme M. Bakhtiar

(Suite de la première page.) (Suite de la première page.)

M. Bakhtlar tient à mettre
tout de suite les choses au point :

Je connais Bazargan depuis
vingt-sept ans. C'est un musulman pratiquant, ce que se
ne suis pas, et j'admire son
patriotisme, son honnéteté, sa
droiture. Nos rapports persannels
sont courlois et anticaux, car nous
avons presque toujours collaboré
très étroitement. Peu de problemes nous séparent sur le plan
humain. En revanche, sur le plan
politique, je ne peux que répéter numan. En revancae, sur le pian politique, je ne peux que répèter qu'un pays ne peut avoir deux gouvernements. Je n'accepterat aucun compromis sur ce point. Je ne reconnais pas à Khomeiny le droit de désigner un premier ministre.

ministre.

Mais le rapport de forces n'est pas en votre faveur.

Ma force, c'est mon passé de patriote et ma conviction de démocrate. Je suis libre et indépendant. Bazargan ne l'est pas. Il est prisonnier de Khomeny.

Pour moi seules comment l'emité. Il est prisonnier de Khometny. Pour moi, seules comptent l'unité, l'intégrité, l'indépendance et la prospérité de l'Iran. Je suis prêt à accepter le verdict de la majorité, à condition qu'il s'exprime démocratiquement et pas sous la pression de la rue et des cockiuls Moloton. J'ai agi et l'agirat aussi démocratiquement que nossible

Molotoo. J'ai agi et J'agiral aussi démocratiquement que possible maigré le chaos. »

M. Bakhtiar élève le ton pour expliquer qu'il a fait tout ce que le peuple demandait : il a obtenu le départ du cheh, fait libérer les prisonniers politiques, garanti la liberté de la presse. « Elle est même libre à l'excès, car certains articles publiés ici, dit-il, donnervient lieu en France à des poursuites. » Il souligne qu'il a également entamé sérieusement la lutte contre la corruption (1) également entamé sérieusement la lutte contre la corruption (1) et fait voter au Parlement la dissolution de la SAVAK : « Khomeiny voulait tout cela Je l'ai fait. Mais je dis non à son archaisme. Nous n'allons pas remplacer une dictature usée par une dictature pleine de sève. Nous n'avoir pas la SAVAK pour en avoir deux, celle des mollais et celle des communistes. »

nistes. > Le premier ministre condamne la méthode « plébiscitaire » de l'ayatollah et estime que la seule façon de permettre à la majorité silencieuse de s'exprimer est de rétablir l'ordre et d'organiser ensuite des élections libres. « Khomeiny n'a avec lui ni l'ar-mée ni l'intelligentsia, dit-ll Mais cette dernière n'ose pas s'exprimer. Si nous allons aux urnes maintenant, neuf traniens

En U.R.S.S.

### LE GAZ IRANIEN MANQUE EN ARMÉNIE ET EN GÉORGIE

Moscou — Les grèves dans l'industrie du pétrole et du gaz en Iran et l'arrêt des expor-tations commencent à avoir de en Iran et l'arrêt des exportations commencent à avoir de sérieuses répercussions économiques en Union soviétique. Depuis 1977, le poste «gaz» a disparu des statistiques officielles du commerce extérieur soviétique, mais en 1976, l'U.R.S.S. avait importé 9.3 milliards de mètres cubes de gaz iranien pour une somme de 144,5 millions de roubles et l'on peut estimer les importations de 1977 à plus de 170 millions de 1977 à plus de 170 millions.

L'Iran et l'U.R.S.S. sont lés par un accord économique à long terme, valable jusqu'en 1980, et ces importations de gaz ne doivent pas être confondues avec le marché triangulaire conclu entre l'U.R.S.S., l'Iran et un conscritium de compagnies ouest-européennes (dont Gaz de France). Dans ce dernier cas, les livraisons de gaz iranien ne devraient commencer qu'en 1981.

La quantité directement importée par l'U.R.S., peut paralitre faible. Elle présente en effet 3 % de la consommation soviétique totale de gaz naturel, mais ce gaz était destiné aux républiques de Trans-Caucasie (essentiellement l'Arménie et la Géorgie) qui ne sont plus alimentées comme autrefois par l'Azerbaidjan à la suite de l'équisement progressif des gisements.

C'est en Arménie que la situa-

progressif des gisements. C'est en Arménie que la situa-

C'est en Armenie que la situa-tion est la plus critique. Depuis plusieurs semaines, des industries travaillant avec le gaz iranien sont arrêtées et le personnel est en chômage technique, a sanonnel le Journal officiel de la Répu-blique. Besucoup de logements ne sont pins chaufiés et leurs occusont plus chauffés et leurs occu-pants ont été contraints de se rérugier dans les hôtels surchar-gés. En Géorgie, également, la distribution de gaz domestique a sensiblement diminué. DANIEL VERNET.

T (ATT)

T ( Lufthansa suspend ses vols vers Téhéran. — Lufthansa a décidé de suspendre ses vols à destination de Téhéran jusqu'au 12 février inclus. La compagnie indique que la grève des services de sécurité à l'aéroport de Téhéran de les protrates conditions ran et les mauvaises conditions atmosphériques actuelles rendent impossible l'atterrissage à Téhé-ran. — (AFP.)

Pessionne, M. Bakhtiar poursuit son requisitoire en prenant
le risque de tendre ses rapports
avec les religieux qui avaient mis
ces derniers jours une sourdine
aux slogans qui lui étalent
hostiles, a Khomeiny est un négateur, un destructeur. Il nous
coûte tous les jours des dizaines
de millions de dollars. On s'apercerra dans quelques mois qu'il a
peut-être jait plus de tort que
le roi à notre économie. Si
demain les mollahs avaient une
chance sur cent de diriger corchance sur cent de diriger cor-rectement le pays, j'aurais cédé

### « Il faut briser certaines grèves »

Comme nous lui faisons remar-quer que jusqu'ici la stratégie des religieux a réussi, notamment par la grève générale, à faire partir le chan, à neutraliser l'armée, à obliger les différents gouverne-ments à multiplier les mesures ments à multiplier les mesures de libéralisation, M. Bakhtlar exprime son désaccord : « Dans les secteurs-clés comme le pétrole — en particulter à la raffinerie d'Abadan, — la Banque centrale, l'aviation et la télévision, ce sont les cadres qui dirigent les grèves et ces cadres sont soit des communistes soit d'anciens responsables de la SAVAK qui veulent se jaire pardonner. »

pardonner. "

Il n'en demeure pas moins que M. Barzagan a obtenu récemment l'accroissement de la production petrolière pour répondre aux besoins du pays; que le comité de coordination des grèves est dirigé par M. Sahabi, un des collaborateurs du « premier mi-nistre » de l'ayatollah Khomelny, et que de nombreux secteurs, dont le Bazar, obéissent aux mots d'ordre des religieux aussi bien pour cesser que pour reprendre le travail.

le travail.

M. Bakhtlar ne l'ignore pas, mais là encore il passe à l'attaque. « La paralysie de l'économie ne me fait pas peur parce que le mal a été fait au cours des trois derniers mois dit-il, Maintenat, il faut réagir si on ne veut pas laisser le pays connaître la famine. Il faut que je brise certaines grèves, l'ai donné des

sur dix voteront pour lui, mais dans six mois et dans le calme ce ne sera plus le cas. "
Les prédécesseurs de M. Bakhtiar comptaient eux aussi sur la lassitude de la population en espérant qu'elle se détacherait de l'ayatollah. Leur calcul a échoué. Il estime cependant que la situation n'est pas la meme parce que le chah n'est plus la grévistes et même de leur verser des heures supplémentaires. Désormais ne seront paucs que le chah n'est plus la grévistes et même de leur verser des heures supplémentaires. Désormais ne seront paucs que ceux qui travaillent. "Ressi a savoir si une telle mesure ne donnera pas lieu à de nouvelles gens vont s'ouvrir. Ils finitiont par se rendre compte que Khomeiny est un homme jaloux et ignare qui ne veut ni parler ni entendre parler de Mossadegh, qui a pourtant nationalisé le pétrole », dit-il.

Passionné, M. Bakhtlar poursuit son réquisitoire en prenant le risour éte tendre ses ranports

gan une lois nommes cherchent à s'installer dans leurs bureaux avec le soutien des comités de grève des ministères et celui de la population, M. Bakhtlar répond : « Je les jerai arrêter. » — Et s'ils sont accompagnés de

dix mille personnes?

— J'ai donné l'ordre de ne pas tirer sur les manifestants pacifi-ques, mais pas sur les insurgés et les assassins.» En politique étrangère, le pre-mier ministre se montre très décidé sur la nécessité de rompre avec Israël et l'Afrique du Sud et de se rapprocher du monde arabe

et musulman ; il se montre en revanche plus nuancé sur la notion de non-alignement, sa notion de non-alignement, sa conception paraissant beaucoup moins radicale que celle des religieux. Ainsi, à la question de savoir quelles seralent les répercussions d'une telle politique sur l'armée qui est très dépendante des Etats-Unis à tous les niveaux, il répond : « Nous avons dit que nous n'avons pas d'argent pour acheter des armes souvent trop sophistiquées dont nous n'avons pas besoin. Pour le reste, je sophistiquees dont nous n'avons pas besoin. Pour le reste, je tiendrai compte des intrêts de l'Iran. Je maintiendrai également les rapports avec les autres pays de l'Occident. »

En fait, la stratégle de M. Bakhtiar consiste à résister et à crange du temps paux disposer du

a gagner du temps pour disposer d'une assise populaire qu'il n'a pas et amener les couches qui sont favorables à ses idées, sinon à sa personne. à s'exprimer. Touà sa personne, à s'exprimer. Toutefois l'intelligentia et la petite
bourgeoisie susceptibles de le soutenir, bien que qualitativement
importantes, sont en situation
d'infériorité devant la grande
masse qui suit l'ayatollah Khomeiny. On l'a encore constaté
mercredi après-midi à la manifestation organisée à Téhéran,
au stade Amjidieh, pour le soutenir, qui n'a réuni que cino mille tenir, qui n'a réuni que cinq mille personnes.

L'armée se tenant toujours sur la réserve, l'épreuve de force se poursuit verbalement et « en douceur » entre M. Bakhtiar et l'ayatollah Khomeiny. Dans l'état actuel des choses, elle peut aussi bien se terminer par une subtile négociation que débouchée sur un affrontement sanglant.

PAUL BALTA.

(1) Qualque deux cants haute fonctionnaires sont sur le point d'être arrêtés et environ trois mille ont reçu l'ordre de ne pas quitter le territoire.

### LES NÉGOCIATIONS ISRAÉLO-ÉGYPTIENNES

# Le président Carter a invité MM. Dayan et Khalil à se réunir à nouveau avec M. Vance à Camp David

Jérusalem. — La relance des négociations israélo-egyptiennes au niveau ministeriel, le 21 ou le 22 février prochain à Wash-ington, a été accueillie avec sou-lagement en Israël où l'on comlagement en Israël où l'on commençait à s'impatienter de voir
s'enrayer la dynamique de la
palx. L'invitation fante par le
president Carter au ministre israétien des affaires étrangères
Moshe Dayan et au premier ministre égyptien Mustapha Khalil
de se réunir à Camp-David avec
le secrétaire d'Etat Cyrus Vance
a mis un terme aux runeurs
persistantes d'un prochain sommet Carter-Begin-Sadate.
Le gouvernement israélien, qui
se reunit ce jeudi 8 février pour

se reunit ce jeudi 8 février pour approuver un train de mesures d'austérité économique, devrait répondre positivement à la nouvelle initiative américaine. Cette fois-ci, le terrain est relativement fois-ci, le terrain est relativement déblayé. Alors qu'aux mois d'octobre et novembre, à Blair House, il s'agissait de mettre au point chaque article du traité de paix, il ne reste apparemment que cinq points de désaccord, tous ayant trait à l'exigence fondamentale de l'Egypte d'établir un lien entre le traité et la solution du problème palestinien. Sont en cause:

-- l'article 4 du traité concer-nant les modalités de sécurité dans le Sinai que l'Egypte vou-drait réviser après un délai de cinq ou six ans;
— L'article 6, alinéa 2, faisant

dépendre — ou non — ce traité de développements possibles sur d'autres fronts ; — L'article 6, alinéa 5, évoquant

la primauté du traité sur les engagements de l'Egypte vis-à-vis du monde arabe;

— La question du calendrier de la mise en place du régime d'autonomie en Cisjordanie et dans la bande de Gera :

tonomie en Cisjordanie et dans la hande de Gaza;
— L'échange d'ambassadeurs que Le Caire fait dépendre de l'établissement de l'autonomie dans les territoires occupés.
En Israël, M. Ariel Sharon, ministre de l'agriculture, a lancé un nouveau pavé dans la mare en suggérant, mardi 6 février, de restituer « sans contrepartie » à

De notre correspondant

l'Egypte la ville d'El-Arich. Il est convaincu que ce « geste » qu'il avait d'ailleurs proposé sans succès à son gouvernement après la visite du président Sadate à Jérusalem, sera favorablement ac-cueilli en Egypte et permettra de remettre la négociation sur les

Si le ministre a fait preuve de bonne volonté vis-à-vis de

l'Egypte, il a eu des mots extrê-mement durs à l'encontre des Américains qu'il a accusés au cours d'une interview à la radio de l'armée de « s'immiscer dans le cours des événements en Judée Samarie ». Selon M. Sharon, le consulat américain de Jérusalem-Est agit a à l'insu des autorités israèliennes en tentant de poser les jalons d'une entité palestinienne, voire même d'un Etat palestinien, en Judée Samarie ». — (Intérim.)

Selon le « New York Times »

### LE DÉPARTEMENT D'ÉTAT AMÉRICAIN ESTIME QUE LES DROITS DE L'HOMME SONT VIOLÉS DANS LES TERRITOIRES OCCUPES

Le département d'Etat améri-cain estime que les droits de l'homme sont respectés en Israël,

l'homme sont respectés en Israel, mais violés dans les territoires occupés, où a certaines garanties ont été suspendues pour des raisons de sécurité », indique jeudi 8 février le New York Times.

Le quotidien a pu obtenir le rapport du département d'Etat au Congrès sur les droits de l'homme en Israel, qui devait être, avec une centaine d'autres rapports concernant d'autres pays, rendu public à la fin de cette semaine.

Ce rapport précise que des accusations répétées ont étéémises dans les territoires occupés, notamment la rive occidentale du Jourdain et la bande de Gaza affirmant que les autorités tale du Jourdain et la bance de Gaza, affirmant que les autorités israéliennes ont « systématique-ment » maltraisé des suspects. Le département, dont le rapport a été élaboré à partir de très nom-breuses sources, ne reprend pas à son compte les accusations de preseurs enciens détenus ou son compte les accusations de plusieurs anciens détenus ou celles d'un ancien agent consulaire a méricain à Jérusalem, Mme Alexandra Johnson, qui faisaient état de « la possibilité d'un usage systématique de la torture». Le rapport estime cependant que des abus se sont produits.

e L'accumulation d'informations, certaines provenant de sources crédibles, conduisent à penser que des mauvais traitements ont été infligés », précise le départe-ment d'État.

ment d'Etat.

Pour sa part, le Washington

Post, citant jeudi matin des « dépèches classées » du département
d'Etat, rédigées à Jérusalem par

Mme Johnson, fait état de la possibilité de « l'usage systématique
de la brutalité » au cours des interrogatoires des prisonniers arabes par les autorités israéliennes,
a impliquant un personnel ena impliquant un personnel en-trainé, un soutien administratif de haut niveau et un système de protection permettant d'éliminer les plaintes et de bloquer les en-quêtes ». « Ces brutalités, selon le Washington Post, comporteraient les pratiques suivantes : « réfrigération, usage d'électricité, pendaison par les mains ou les pieds, jormes extrêmes de sudisme seruel, absence de nourriture et

[Le ministère israélien des affaires étrangères a démenti les informa-tions publiées par le « Wazhington Post », qui, affirme-t-ll. émanent d'une ancienne fonctionnaire licenciée du consulat des Etats-Unia à Jérusalem.]

### Les dépenses militaires restent prioritaires

nous déclare le nouveau ministre égyptien des finances, M. Ali Lofti De notre correspondant

Le Caire. — En automne 1978 l'Egypte faisait sa «touette de pair». Elle se donnait un nouveau gouvernement et surtout un nouveau ministre des finances, M. Ali Lofti, quarante-deux ans, docteur en économie de l'université de Lausanne et ancien chef du département d'économie politique de l'université cairote d'Ain-Chams. L'àge. la formation. Chams. L'age, la formation, l'allant du nouveau grand argen-tier égyptien tranchalent favora-blement sur des prédécesseurs

bureaucratiques et gelgnards.

Janvier 1979: les Egyptiens ont de plus en plus l'impression que la paix est un mirage qui s'évanouit chaque fois qu'on s'en approche, et c'est un ministre des finances grave qui a annoncé (le Monde du 12 janvier) que les dépenses militaires du Caire augmenteraient de 20 % dans le budget de cette année. M. Lofti nous a reçu quelques jours avant sa présentation de la loi de finances devant le Parlement.

a regul quelques joung avant as présentation de la loi de finances devant le Parlement,

« Les dépenses militaires, monsieur le ministre, absorberont moins de 10 % du budget total de 1979, mais avec une enveloppe de 1 militard 200 millions de livres égyptiennes (une livre égyptienne = environ 6.50 francs), elles seront toutefois en augmentation de 20 % par rapport à l'exercice précédent. Pourquoi cette hausse des crédits militaires, alors que la paix reste l'objectif prioritaire du rais?

— Maigré notre politique de paix, la déjense reste en effet prioritaire, parce que le traité avec Israël n'est pas encore signé et parce que, même une fois conclu, il ne seru pas exécuté tout de suite. De plus, les dépenses mili-

il ne sera pas execute tout de suite. De plus, les dépenses mili-taires israéliennes ont cri sensi-blement, notamment en 1978. Il faut souligner toutejois que l'aug-mentation des crédits de noire ministère de la défense profitera au secteur civil par divers canaux. — Comment, cela? — La président Sudate n

au secteur civil par divers canaux.

— Comment cela?

— Le président Sadate a demandé à l'armée, en 1973, de mettre ses importants moyens techniques à la disposition de la reconstruction du pays : transports, télécommunications, habitat, etc. Outre sa haute technicité, l'armée égyptienne apportera hors des casernes l'exemple d'une discipline et d'une efficactié dont nos civils ne jont pas toujours suffisamment preuse dans les tâches de développement.

— En dehors du vôtre, quels seront les départements prioritaires en 1979?

— Les télécommunications, essentiellement le téléphone, les villes nouvelles dans le désert, prévues dans un rayon de cinquante kilomètres autour du Caire, afin de désengorger une capitale de neuf millions d'habitants, le programme visant à l'aute, autificance alimentations et

tants, le programme visant à l'auto-suffisance alimentaire et

cette année, alors que la poli-tique proclamée du gouverne-ment était de les réduire. Pour-

quoi ? — Les subventions représentent 5 à 6 % du budget 1979, mais une partie d'entre elles sera fictive, compte tenu de l'unification des taux de change égyptiens intervenue le 1er janvier dernier. De toute façon, à long terme, notre objectif demeure la rationalisation des subventions à la consommation, leur réduction graduelle pour les articles de seconde nécessité, mais pas pour la farine, les jèves (base de l'allmentation des Egyptiens), le mais ou le pain, dont le prix n'a pas pouré depuis la seconde guerre mondiale (1). — Les subventions représentent

mondiale (1).

— La livre égyptienne serat-elle désormais librement conver-

— Non, pas encore, mais depuis le Jour de l'an le seul taux reconnu pour toules nos transac-tions financières, intérieures et tions immicieres, interieures et extérieures, est le taux dit que-qu'ici d'« encouragement », pri-mitivement réservé aux touristes puis étendu peu à peu toules les branches d'activité, dans le cadre de la politique d'ouverture écono-nomique. Lorsque notre balance des paiements ne sera puis défi-citaire, la convertibilité de notre monnate pourra être restaurée.

- Est-il exact que les sommes rapatriées par les Egyptiens tra-vaillant à l'étranger, notamment dans les Etats arabes pétroilers, sont devenues en pen d'années. l'un des principaux moyens permettant de réduire votre délicit ? On parle de 5 milliards de francs

par an...

— En réalité, les sommes trans-férées par les Rypptiens expatriés à travers les banques, ne repré-sentent — en 1977 — qu'un quart de ce montant, soit à peu près autant que l'apport du tourisme. Bien plus importants sont pour nous les revenus du canal de Suez et des exportations de pétrile. et des exportations de pétrole épyptien qui nous ont rapporté chacune approximativement 2 milliards 500 millions de francs en

- Est-il vrai que les institutions financières du monde capitaliste vont ont imposé en échange de leur aide de suivre une politique économique conforme à leurs critères ?

Tauto-suffisance alimentaire et l'infrastructure en général. Pour remettre en état cette dernière, nous précogons de consacrer chaque année, à partir de 1979, l'équivalent de 10 milliards de francs, durant un lustre.

— Les subventions étatiques aux prix à la consommation, qui permettent notamment de maintenir le pain populaire à un tarifitrés bas (coût pour l'État : 5 milliards de francs en 1979 pour le pain seuls, doubleront presque l'anité.



### Le bilinguisme en question

Canada

En juillet 1969, le Canada adoptait la « loi sur les langues officielles » destinée à assurer l'équivalence au français et à l'anglais « pour tout ce qui relève du Parlement et du Cette nolitique de bilinguisma a donc dix ans. C'est le temps d'un bilan. Menée par le parti libéral, sous la direction de M. Pierre Elliott Trudeau, cette politique sera, directe-ment ou indirectement, un enjeu des élections générales ani autont lieu cette année.

Un professeur français débarque dans une ville de l'Ouest canadien où on lul a demandé une conférence sur les méthodes et les résultats de l'enseignement accéléré du français « en immersion ». Déjeuner préparatoire avec les fonctionnaires (quécation. Il aborde le sujet de - l'Immeraion - : les convives es requ'ils pratiquent à laquelle ils ont confié tous leurs espoirs, ce n'est pas coups de téléphone, il est jugé diplomatique d'annuler la conférence...

Une même langue sépare. Au Canada, le mot piégé par excellence, alourdi qu'il est par dix années de tations socio-politiques, c'est

Qu'est-ce que le bilinguisme ? Vous parcouraz le Canada de long en large, vous prenez des trains, des evois, des bus; vous traversez des narea, vous entrez dans des bureaux de poste, vous visitez des musées, vous dormez dans des motels, et tout au long de ce voyage, vous entendez, vous lisez votre langue. Si vous découvrez le Canada à partir des Etata-Unis, cette insertion du trançais dans un monde massivement anglo-saxon vous ébahit. Vous tournez le bouton de télévision pour voir ie gouverneur général « français » prononcer son discours du Trône en rançais devant un premier ministre français » et une équipe ministérielle composée par une bonne moltié de « Français ». A Régina (Saskatchewan) dans le paysage légèrement lunaire d'une université toute neuve, fonctionne un centre d'études bilingue. A Edmonton (Alberfa), le théâtre français produit une un an il existe un établissement universitaire français, la faculté Saint-Jean. En Colombie, des classes peur la minorité française vont ouvrir, c'est juré. Cette province y aura mis le temps, elle sera la dernière à organiser son système d'éducation en français, mais le fait est là et l'assimilation à l'anglais (la plus élevée

du pays) va donc être enrayée. Ainsi, d'une côte à l'autre, le franais se maintient et se développe. Il est surveillé par des associations

### PEU DE PROGRÈS A LA XI° CONFÉRENCE DES PREMIERS MINISTRES SUR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Ottawa (A.F.P.). — La conférence des premiers ministres canadiens pour une révision constitutionnelle (la onzième du genre depuis 1927) s'est terminée le 7 février à Ottawa sans progrès potables.

Au terme de deux jours de né Au terme de deux jours de négociations, le premier ministre
fédéral, M. Trudeau, et ses dix
collègues provinciaux n'ont pu se
mettre d'accord que sur deux
points: le Canada restera une
monarchie et le droit familial
sera du domaine des provinces.
Les divisions subsistent dans des
domaines maieurs. domaines majeurs.

domaines majeurs.

En ce qui concerne le problème linguistique, M. Trudeau a réussi à s'assurer l'appui de cinq provinces (Ontario, lie du Prince-Edouard, Nouveau - Brunswick, Terre-Neuve et Saskatchewan) pour essayer d'intégrer à la future Constitution fédérale un paragraphe garantissant les droits des minorités. Les antres provinces (Colombie-Britannique, Manitoba, Alberta, Québec et Nouvelle-Ecosse) veulent que cette question reste du domaine de la juridiction provinciale.

Nouvelle-Ecosse) venient de cette question reste du domaine de la juridiction provinciale.

M. Trudeau s'est présenté une fois de plus comme le champion de l'unité canadienne, face à des provinces divisées par leurs intérêts particuliers. Les décisions n'interviendront éventuellement qu'au cours de la prochaine législature, après la consultation génédu au consultation géné-lature, après la consultation géné-rale que le premier ministre doit convoquer avant l'automne.

♥ ERRATUM — Dans Farticle d'Alain Clément sur le Canada (le Monde du 8 février, page une).

Il faliait lire : « M. Lévesque, étu en novembre 1976, ne peut, de son côté, retarder indéfiniment le référendum pro-mis sur l'aventr de la « belle pro-vince», même si des sondages répétés ne l'ont toujours pas assuré de la majorité dont il aura besoin pour traiter enfin d'égal à égal avec Ottawa. »

PHILIPPE ALMERAS (\*)

de francophones, revendiqué par les « Canadian Parents for French » ; la loi a institué un commissaire aux peut se pieindre d'une atteinte à ses droits linguistiques. Ce sont des milliards de dollars en écriteaux, en trais de traduction, en recyclage de grammes de langue des gouvernements provinciaux.

Le fait que dans un pays relativer ment bureaucratisé le trançais soit nécessaire dans une carrière publique a créé un appel d'air. C'est ainsi que, pour 5 %, la population ecolaire du Manitoba fait ses études en immersion » (c'est-à-dire à 100 % en français pour commencer, puis moitié en anglais, moitié en trançais). Ce sont dix mille jeunes Manitobans angiophones qui ont une chance solide d'être bilingues. Et, en vertu du principe de l'égalité des chances al cher à l'Amérique du Nord, le système ne peut que Si le Canada anglais se francise,

ébec lui se refrancise. La loi 101 a fait du français le langue officielle de la province. Tout le monde, sauf la minorité anglaise (20 %), sera éduqué en français, les immigrants étant les premiers visés par une loi qui intervient dans un moment où la natalité québécolse est au plus bas. Les Québécois entendent rendre une dignité et une utilité à une lenque qui prenait figure de dialecte. Ainsi ont été créés une association française de terminologie et un of-fice de la langue française présidé par un ancien professeur de linguis-tique, Jean-Denis Gandron, chargé

de surveiller l'application de la loi. Il a délà conclu des contrats de francisation avec toutes les grosses entreprises. Il s'agit d'exiger l'emplo! du français à tous les niveaux dans le monde de l'industrie, du commerce et de la banque. Avec la France, les échanges d'informations et de personnes (environ trois mille par an) ont été multipliés. Ils fonction d'une façon d'autant plus paritaire que le Québec vit en priorité les probiêmes que pose l'hégémonis de l'anglais sur la terminologie scienti-

fique ou technique. sitaire ont monté en flèche et sont passées, entre 1968-1969 et 1975-1976, de cinquante-deux mille à quatrevingt seize mille étudiants. Les cadres sortis de H.E.C., de Polytechnique ou des facultés devraient trouver leur place dans le monde du travail cans se livrer à l'anglais. Ils pourraient même s'établir dans le reste du pays avec la garantie de vivre, sinon de travailler, en français.

Vous vanez donc da visitar la saul pays du monde occidental où le français soit en passe de s'établir de pair avec l'anglais et vous parlez a v e c un Québecois qui s'occupe dans l'Ouest de formation adulta en français. Il your dit qu'en deux ans ses effectifs ont décuplé. Vous faites un commentaire banal : « En somme, le bilinguisme marche assez bien... . Tension et gêne : c'est la réaction provoquée par le mot immersion. On vous dit qu'il ne faut pas parier de bilinguisme mais de « deux nations ».

# Deux poids, deux mesures ?

Le bilinguisme, ce serait, seion un mot qui court le Canada, le droit pour les francophones d'appendre l'anglais. Dans un rapport au titre éloquent

Deux poids, deux mesures » (1) la Fédération des francophones hors Québec (F.F.H.Q.) reprend et corrige des chiffres publiés par le conseil des ministres de l'éducation du Canada. Là où ceux-ci voient 71,2 % de francophones éduqués en français, elle n'en compte que 49,8 % (Manitoba). Dens le Saskatchewan, elle n'en admet que 27 % contre 45,8 % est 26 % dens "A" et 39,3 % contre 65,3 % dans l'Alberta. Ces corrections s'expliquent par l'appréciation portée sur les « écoles bilingues » : « Le résultat de toute ambiance bilingue, que ce soit à l'intérieur d'une classe ou à l'intérieur d'une même école, est tou-jours le même. C'est la langue de la majorité, l'anglais, qui va imprégner toute la vie scolaire. » (P. 37.) Dans l'ensemble, les chiffres se rejoignent et ils montrent qu'un tiers des jeunes francophones, hors Québec, échappent volontairement ou non à l'enseignement dans leur langue, alors que 100,2 % (sic) de jeunes anglophones sont éduqués dans leur propre langue au Québec.

Les jeunes anglophones ne se précipitent pas sur la français, c'est le moins que l'on puisse dire. D'après les chiffres publiés par la commissaire aux langues, le pourcentage des élèves étudiant le français ne dépasse nulls part (seuf au Nouveau Brunswick) la moltié des effectifs, et les inscriptions dans le secondaire

(\*) Directeur du Centre d'études

tout le Canada. Comme aux Etats-Unis, les universités ont supprimé ou abaissé les obligations de langue, se contentari en général d'une année de rattrapage. Seule consolation par rapport aux Etats-Unis, le français reste « la

reconiort dens le fait qu'au niveau élémentaire les inscriptions ont augmenté de 31,8 %, ce qui semble im pliquer un part en faveur du trançais de la part des jeunes générations mals il faut se souvenir que cet en esignement ne représents qu'entre 5 et 10 % du temps des classes. Ce sont les trente minutes par jour du « French » si décrié : « En raison de la médiocrité de l'enseignemen dès que l'autorité parentale se relà-che pour être remplacée par le choix des élèves, le français perd 65 % de ses effectifs », dit un rapport très officiel que nous avons pu consulter

Du côté angiophone, pour l'homme de la rue, la critique du français resta oblique. « Quelle langue par-lez-vous ? demande la caissière d'un parking. Autrefois, on disait : - Vous ne pouvez pas parier blanc ? ... (Can't you talk white ?) Il y a dono

On Interroge aussi le Français e France sur sa compréhension du guébácois : « Est-ce du trancais ? » Implication : qu'avons-nous à faire d'un patois ? Or, il faut le répéter llement surprenant (une bibitte, c'est un insecte, et une rouli-roulette, une planche à roulette ou, comme on dit sur les bords de la Seine, un skate-board), le québécols est parfaltement compréhensible Ce qui l'est moins, c'est le bre douillis délivré par telle ou telle hôtesse d'Air Canada ou le message enregistré ici ou là (par exemple, à l'aéroport de Calgary). Il s'agit alors langue et à la lol.

### Une minorité parmi d'autres ?

minorités ethniques » chez les anglophones. Ce ne sont qu'Ukraiilens par-cl ou par-là, Orientaux, s, indiens... Le message est minorité parmi les autres. A Winni peg, qui a fallii être la capitale d'un Etat bilingue, il y a beaucoup plus derniers sont en minorité dans la ville de Saint-Bonlisce, devenue ellemême un simple quartier de la ville. A Vancouver, si l'Installation de la chaîne française de télévision provoque un tollé, c'est qu'elle se aubstitue à une chaîne américaine consacrée au sport. Le français fait alors figure de gêneur, d'instrus, et le bilinguisme, d'un gadget politique, car les sondages d'écoute pour la radio ou la télévision en français passent rarement à deux chiffres...

Pudeur ou prudence, on ne publie pas de sondage d'opinions sur le bilinguisme. D'après un observateur bien placé, il faudrait considérer que, en pays angiophone, la proportion des gens résolument hostiles à l'idée d'un Canada bilingue serait d'un tiers. Un autre tiers grouperait ceux qui lui sont plutôt favorables. Le dernier tiers réunirait les indifférents,

lea « sans opinion ». Ces Indications ont une certaine Importance dans la mesure où, au Canada, tout ce qui a trait à l'éducation est du strict ressort des pro-vinces. Le gouvernement central a pu encourager l'enseignement des langues officielles (essentiellement du français) par le bials de subver tions, mais la façon dont celles-ci cont utilisées dépend de la bonne voienté locale. Etant donnée la crise économique actuelle, la tentation est toujours présente d'éliminer ca qui est vu comme encombrant ou super-

flu, ou tout simplement inutile. Pourtant, au-delà des querelles de luer vers le bilinguisme de fait. Tous les partis politiques ont accepté la joi sur les langues officielles, rappelle Keith Spicer, le premier commissaire aux langues. Et, ajoute-t-li « Il ne faut pas confondre l'art de la politique et celui de la plomberia. On ne jugera les effets de la loi que dans dix ans. Actuellement, on en ressent seulement les inconvénients. Si cala grince, c'est précisé ment que cela agit. Il y e su Canada des langues familiales variées, mais deux langues passeport seuler Le Canada s'est tait à partir du Québac : quand la confédération a'est formée, les jeux étaient faits. Mais, comme le diselt Mackenzie King, ce pays a trop de géographie et pas

Le jet et l'électronique ont supprimé beaucoup de la géographie du Canada. Reste l'histoire.

. . . . . 6

### **ASIE**

LA VISITE DE M. DENG XIAOPING A TOKYO

# Le Japon s'inquiète du renforcement des troupes chinoises aux frontières du Vietnam

Tokyo. — c Etre dans le même lit, mais avoir des rêves différents. C'est par ce dicton chinois qu'un haut fonctionnaire nous a résumé l'état des relations sino-japonaises, alors que M. Deng Kiaoping devait quitter Tokyo ce jeudi 8 février pour regagner Pékin. Le vice-premier ministre chinois à so nretour des Etats-Unis s'état en effet arrêté trois jours au Japon pour une visite non officielle au cours de laquelle il a eu des entretiens laquelle il a eu des entretiens avec le premier ministre japonsis, M. Ohira.

Cette nouvelle visite — la se-conde en quatre mois — de M. Deng au Japon avait pour but, dans l'esprit des Chinois du moins de consolider les relations sino-nippones tout en confirmant l'expréserge de lieux triengulaires sino-nippones tout en confirmant l'existence de liens triangulaires entre Pékin, Tokyo et Washington. Elle n'aura pas été le succès que Pékin pouvait espérer. M. Deng souhaitait un soutien peut-ètre réservé mais franc de la part des Japonais lorsqu'il souligna, devant M. Ohira, la nécessité de « sanctions » à l'égard du Vietnam. «La mestion de du Vietnam. «La question de l'Indochine, a déclaré M. Deng, n'est pas seulement le problème bilatéral sino-vietnamien, mais concerne la paix dans la zone Asie-Pacifique et dans le monde. > Or les Japonais ont saisi l'occasion de cette visite pour adopter sur la question indochinoise une position indépendante.

«Nous n'avons pu refuser la visite de M. Deng puisqu'il a de-mandé de passer par le Japon », dit-on dans l'entourage du preont-on dans l'entourage du pre-mier ministre, laissant entendre que finalement, à Tokyo, on ne la trouvait pas indispensable. Déjà, à plusieurs reprises soili-cités par voie diplomatique par la Chine de participer à une cam-pagne de dénonciation de l' « hé-chiverieure régland en faise. pagne de dénonciation de l'ahégémonisme régional en Asie > —
sous-entendu celui du Vietnam,
épaulé par l'URSS. — les dirigeanis japonais se sont contentés
de rappeler à M. Deng qu'ils
étalent pour leur part favorables
à une solution pacifique du prohlème indochinois. Allant plus
loin, M. Sonoda, ministre des
affaires étrangères, a manifesté
son inquiétude devant le renforcement de la présence militaire
chinoise à la frontière du Vietnam. Auparavant, selon la presse
nippone, le Japon aurait fait
une démarche auprès de Pékin
pour mettre en garde les Chinois contre toute action militaire
contre le Vietnam. De notre correspondant

Une clause antihégémonie figure dans le traité de paix et
d'amitié entre la Chine et le
Japon ratifié en octobre dernier.
Au cours des entretiens, les Japonais ont rappelé que, selon leur
interprétation, cette clause ne
signifie pas que les deux pays
doivent agir de concert, mais seulement conformément à leur
politique étrangère propre. « Si
l'amitié nippo-chinoise est importante, il ne faut pas oublier que
nos deux peus ont des positions
internationales différentes », diton au ministère des affaires
étrangères.

C'est la première fois depuis la
signature du traité sino-japonais
que Tokyo marque aussi clairement les limites de ses relations
avec Pékin.

### Mesure à l'égard de l'U.R.S.S.

Déjà, au moment de la ratification du traité d'amitié, de nom-breux commentateurs insistaient breux commentateurs insistalent sur le risque pour le Japon « d'être capté par la force centrijuge de la Chine ». « Comme dans le cas des Etats-Unis, la politique du Japon à l'égard de la Chine a 
été trop influencée par des considérations d'ordre intérieur », nous 
dit le professeur Magai, personnalité influente dans le domaine 
des relations internationales; « l'alliance entre guillemets de la 
Chine et du Japon est une Chine et du Japon est une alliance de faibles dans laquelle l'un essaye de tirer parti de l'autre. En paraissant sceller un encerclement de l'Union soviétique, le Japon et les Etats-Unis metient les Soviétiques au pied du mur : ils n'ont que cinq à dix ans pour asseoir leur position en Asie, après la Chine sera trop forte. C'est là un risque incon-

testable ». C'est apparemment ce type d'analyse, qui tend à souligner que le Japon ne doit pas s'em-barquer trop vite sur le « bateau barquer trop vite sur le « bateau chinois », qui semble prévaloir dans les milleux politiques où l'on prêche désormais la prudence. « La situation en Iran, nous dit un politicien, prouve à quel point le précédent gouvernement a pu faire des erreurs de jugement : M. Fulcuda était en septembre à Téhéran, en plein milieu de manifestations, mais n'a pas changé d'un pouce notre politique. Avec un excédent commercial de 18 miliaris de dollars et

dix mille sociétés travaillant à l'étranger, nous devons équilibrer nos relations avec la Chine.» En ce qui concerne l'URSS. En ce qui concerne l'URSS.

M. Miyawa, ancien ministre
d'Etat chargé du plan, e nqui
certains voient un futur premier
ministre, sculigne la nécessité
d'éviter la suspicion des Soviétiques. Quant à M. Kosaka, actuel
ministre du commerce extérieur
et de l'industrie, il estime que le
rapprochement sino-japonals ne
doit pas se faire au détriment des
relations avec l'URSS.
Ces positions marquent une
certaine réaction contre la tentation d'un alignement inconditionnel de la politique japonaise
sur celle de Pékin. Les Chinois, en
effet, discoosent désormals au
Japon d'un véritable groups de

Japon d'un véritable groupe de pression, grâce à un « comité national d'amitié » entre la Chine, national d'amitié » entre la Chine, le Japon et les Etats-Unis, qui a donné une première réception la semaine dernière, à laquelle assistait une importante délégation de l'ambassadeur de Chine à Tokyo. Cette « trilatérale » comprend uniquement des personnalités japonalses du monde politique et de différents milieux. Le gouvernement japonais

Le gouvernement japonais essaye cependant de ne pas enve-nimer les choses avec les Soviétiques « C'est pour éviter que Mos-cou ait l'impression que nous agissons sous la pression chinoise que nous avons adressé l'U.R.S.S., avant la visite M. Deng, une professation offi-cielle à propos de la construction de bases militaires sur les deux iles du sud de l'archipel des Kou-riles», dit-on au ministère des affaires étrangères.

La prudence nippone se mani-feste aussi à l'égard du Vietnam. Après avoir dénoncé l'intervention vietnamienne au Cambodge et annoncé la suspension de son aide économique à Hanol, Tokyo a nuancé sa position en déclarant que le Japon honorerait ses engagements vis-à-vis du Vietnam jus-qu'à la fin de l'année fiscale (mars), se réservant, selon l'évo-lution de la situation, de poursui-vre ou non la coopération. M. Sovre ou non la coopération M. So-noda a reconnu devant la Diète que les Soviétiques insistaient auprès du Japon pour qu'il main-tienne son aide. L'attitude réser-vée qu'a adoptée Tokyo au cours de la visite de M. Deng a été appréciée à Moscou, l'agence Tass soulignant la « neutralité » du Japon qui n'a pas l'intention, selon elle, de participer à la stra-tégle antisoviétique de la Chine.

LE SÉJOUR DU GÉNÉRAL KRIANGSAK AUX ÉTATS-UNIS

### Le premier ministre thailandais est assuré du soutien américain en cas d'agression

Washington. — Le général Kriangsak, premier ministre de Thailande, continue, ce jeudi 3 février, à New-York, puis en Californie et à Hawaii, sa visite officielle aux États-Unis. Les résultats politiques en sont déjà clairs après les trois jours de conversations qu'il a eues à Washington.

Washington.

M. Carter, répétant une déclaration faite le 17 janvier au cours d'une conférence de presse, a dit à son visiteur : « Notre pays éprouve un intérêt intense et s'est engagé profondément pour défendre l'intégrité, la liberté et la sécurité de la Thailande. Vos frontières ne doivent pas être violéés. » Washington. piolées. »

violées. Le général Kriangsak est allé encore plus loin, assurant, à l'issue de ces entretiens, que les Etats-Unis « ne resteront pas inactifs » en cas d'escalade du conflit en Asie du Sud-Rst : des mesures micises ad-Rst : des conflit en Asie du Sud-Est : des 
« mesures précises » seraient 
prises si les frontières thallandaises venaient à être violées.

Du côté américain, on explique 
que ces assurances allaient de soi. 
Il s'agit, selon M. Holbrooke, 
secrétaire d'Etat adjoint pour 
l'Asie, d'une « affirmation de routine ». Le président y était d'autant plus disposé que le risque 
d'une extension des hostilités du 
Cambodge à la Thallande est 
considéré comme hautement improbable à l'heure actuelle, les 
Vietnamiens étant engagés dans 
leur combat contre les Kkmers 
rouges.

M. Carter s'est nommément référé au pacte de Manille, qui à donné naissance, en 1954, à l'Or-ganisation du traité de l'Asie du Sud-Est. Blen que l'OTASE n'existe plus, « le pacte reste valide », à dit M. Holbrooke, même si, comme l'a précisé un autre porte-parole, la référence qui pourrait y être faite « dépend des circonstances ». Dans l'immédiat, les Etats-

Unis aiderent la Thallande à renfercer ses défenses. Un stock renforcer ses defenses. Un stock de munitions, entreposé par les Américains dans ce pays pen-dant la guerre du Vietnam, sera transféré à l'armée thallandaise, moyennant un palement à crèdit. Un autre crédit de 6 millions de dollars sera, aux termes d'une déclars parise la proté deprise décision prise le mois dernier, ajouté aux 24 millions déjà prévus pour des achets d'armes

De notre correspondant

M. Kriangsak a aussi obtemu l'assurance que les livraisons militaires — notamment des pièces de rechange, des missiles air-air et anti-char, des chars M 60, de l'artillerie lourde et, probablement, des avions F 5 — seront accélérées et non réparties sur deux ou trois ans comme en temps normal Enfin. Washington aidera la Thallande à venir à bout des problèmes que lui pose la présence sur son sol de cent cinquante trois mille réfugiés des trois pays d'Indochine. On sait que les Etats-Unis ont décidé récemment d'augmenter de manière importante le contingent de réfugiés qu'ils sont prêts à ac-

Le général Kriangsak a mani-festé quelque agacement au cours d'une conférence de presse loss-qu'en lui a rappelé les récentes déclarations de M. Deng Klao-ping et du prince Sihanouk, affr-

réfugiés qu'ils sont prêts à ac-cuellir.

Des navires soviétiques dans le golfe du Tonkin

concentrations de troupes chi-noises et les déclarations mena-cantes de M. Deng n'out pas déjà atteint leur but en obligant Hanoï à maintenir sur sa frontière nord une bonne partie de son armée, ce qui soulage les Cambodgiens. On note aussi que les Soviétiques ont répondu partiellement au défi en envoyant dans le goife du Tonkin une unité navale présentée comme « lé-gère » : une frégate et des bâti-

ments de soutien.

Le premier ministre thallandais s'est montré en tout cas soueisur de ne mécontenter personne, ce qui ne l'a pas empêché de proclamer, tout au long de son sejour, une ardente sympathie

mant qu'une partie de l'aide four-nie par la Chine aux forces du régime Pol Pot passe par la regime Foi Fot passe par la Thallande. « Personne ne peut parler pour la Thallande, a dit le général, ni M. Deng Xiaoping, ni le prince Sihanouk. La décision nous appartient, et à nous seuls. Mais nous ne voulons pas pous ingérer de la citaire. seuts. Mais nous ne vouvois pas nous ingérer dans les affaires d'autres pays, ni être impliqués dans le-combats menés par d'autres. Je pense que cela est clair.»

Ces démentis ne sont pas considérés comme absolument convaincants par certains experts. Le New-York Times, citant mer-Le New-York Times, citant mer-credi des aunalystes américains du renseignement », affirmait, sur la base, il est vrai, d'aindices limités », que les fouschtures chi-noises étalent débarquées dans des ports, voire sur des aéroports thallandais, puis transitaient jus-qu'à le partie sud-ouest du Cam-bodge, là où les forces du régime Poi Pot sont particulièrement bien retranchées.

M. Kriangsak a d'autre part refusé de commenter les propos de M. Deng Kiaoping promettant une « puntiton » aux Vietnamiens. In s'est borné à réafilmer les intentions pacifiques de son pays. Du côté américain, pourtant, cette éventualité reste le principal soul de l'heure On redoute que autres nations (...). Un rôle actif. estte éventualité reste le principal estime que celles de toutes les souci de l'heure. On redoute que la Chine n'entreprenne une action offensive contre le Vietnam après le retour du vice-premier ment nécessaire, Parlant aux membres de la commission des affaires étrangères de concentrations de troupes chinolates et les déclarations de troupes chinolates et les déclarations de consentrations de troupes chinolates et les déclarations de concentrations de conce ment necesare. Parlant aux membres de la commission des affaires étrangères du Sénat, le général Kriangsak a même rappelé le combat mené par les troupes thallandaises et américaines — auquel il a personnellement participé — en Corée et au Vietnam.

Le premier ministre a aussi fait l'éloge de la politique de M. Carter en matière de droits M. Carter en matière de droits de l'homme, donnant pour gage l'organisation d'élections en Thai-lande le 22 avril. Il a enfin lancé un pressant appel aux hommes d'affaires américains pour qu'ils investissent dans son pays. Il doit d'ailleurs rencontrer, au cours de sa tournée, les présidents de très nombreuses sociétés. nombreuses ecclétés.

MICHEL TATU



### <u>T</u>OKYO

# upes chinoises

sella sociétés travellari i per, nous devons équilor nous devons équilor cations avec la Cina. Le qui concerne la Cina. Le qui concerne la Cina. Le qui concerne la névera du plan de qui concerne la névera du plan de la minimi de la production de la névera du commerce externe du commerce externe du commerce externe du commerce externe que l'industrie, il estime que l'experiment sino-laponal des se faire au détriment mane réaction contre la la serie de la politique laponal de la politique la commerce de l'experiment la commerce de la lambassadeur de l'ambassadeur de l'amb les choses avec les 5078 les choses avec les Sorie.

La Cest pour éviter que le les sorie de la leur éviter que le les sories de la constant de la propos de la construir de la proposició de la construir de la proposició de la construir de la construir

dit-on au ministère è interes etrangeres.

L'introdence nippone se ma di l'introdence l'interes avoir dénoncé l'interes de l'interes avoir de l'inter companique à Hanoi Te The Japon honoreran ses en-lactive vis-1-vis du Vietnam ja in fin de l'onnée item pai, se reservant, selon imde la situation de pourse **m non la** coordination M.S. a recommu devant la Dis

dit Japen peur qu'il min-

PHILIPPE PONS

a Moston Pages

a Moston Pages

a Moston Pages con qui n'a pie l'artin lette, de partitors à l'artin matigoriet que de la Cie

**MATS-UNIS** 

est assuré agression

gu'une partie de laiste.

The part is Charle aux force parties. Per l'article parties pour le grande.

The parties pour la Charle parties pour la grande.

The parties pour la charle parties pour la grande.

The parties parties of the parties part

notes and a series and a series and a series parties and a series and

Men You consideration of the New York in the New York

dans le golfe du Tonkin MALIN DAY

#174 TV peie ic troupes America ....

au Vieinam

A Inch

formation.

And Diving Gallate. MARCH ... # 23 A ...

BOLD D. C.

wichel Tati

Le produ

mitée, su sens où la personne ignore complètement la durée de cet isolement total. La visite que

### Allemagne fédérale

### Les avocats allemands et français de Mª Croissant La Charte 77 a demandé à la C.G.T. d'intervenir justifient sa défense politique

M. Eberhard Kemp, du harreau de Franciori, et Stephan
Baier, du barreau de Mannheim,
qui plaidaient l'avant-veille encore devant le tribunal de Stattgart (R.F.A.) pour M. Klaus
Croissant ile Monde du 8 février),
— ont tenu, mercredi 7 février,
une conférence de presse au siège
parisien de la Ligue des droits
de l'homme. Il s'agissalt, pour ces
svocats, de répercuter outreRhin, ce qu'ils ont pu dire pour
la défense d'un homme un temps
réfugié en France puis extradé—
légalement certes — de la manière précipitée que l'on sait.

Soucieux des attaques dont
souffrent, icl et là les droits de
la défense, M. Robert Badinter,
Jean-Denis Bredin, Joë Nordmann, Marie-France Schmidlin,
Jean-Jacques de Felice et Philippe Waquet (tous défenseurs
pressentis à un titre ou à un
autre dans le passé par M. Croissant) étaient présents. M. Ciaude
Barbillon, membre du conseil de
l'ordre des avocats du barreau
de Paria, représentait ses pairs.

M. Baier est intervenu sur ce
dernier point en affirmant qu'aucun document ne prouvait que
dernier point en affirmant qu'aucun document ne prouvait que
dernier point en affirmant qu'aucun document ne prouvait que
dernier point en affirmant qu'aucun document ne prouvait que
dernier point en affirmant qu'aucun document ne prouvait que
dernier point en affirmant qu'aucun document ne prouvait que
dernier point en affirmant qu'aucun document ne prouvait que
dernier point en affirmant qu'aucun document ne affirmant qu'aucun document ne prouvait que
dernier point en affirmant qu'aucun document ne affirmant qu'aucun document ne prouvait que
de dernier point en affirmant qu'aucun document ne affirmant qu'aunière précip de la litre de luvres et de brochures
citents aurait ainsi été compuisé
par l'administration de la prison
de Stammheim.

PRÈS DE QUATRE MILLE

PERSONNE

Barbillon, membre du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Parla, représentait ses pairs.

M' Kempf s'est em ploy é à démontrer que le «système d'imformation» mis sur pled par M' Croissant pour ses clients était «légal et nécessaire à la déjense». Selon lui, ce système portait exclusivement, «sur des points d'idéologie, d'analyse de l'impérialisme, de l'appareil d'Etat allemande et de ses dijférentes branches», et se justifiait pleinement dès lors que l'accusation reprochait aux détenus de s'attaquer à «l'ordre jondamental de la société allemande». M' Kempf a indiqué que ce «système d'ina indique que ce a système d'in-formation », outil d'une défense politique, était resté circonscrit aux seuls membres de la R.A.F. emprisonnés et à leurs avocais.

de personnes susceptibles de faire l'objet d'investigations pour crimes nazis ou crimes de guerre s'élève encore à 3708, indique un rapport du centre de recherche sur les crimes de guerre. Il pré-cise d'autre part que 84 403 en-quêtes avaient été ouvertes jusquêtes avaient été ouvertes jus-qu'au 31 décembre 1977 et que 74 623 ont été closes sans pour-suites. 172 enquêtes sont actuel-lement en cours et portent sur un nombre indéterminé mais considérable de suspects.

Le groupe parlementaire du C.S.U. a voté contre l'abrogation de la prescription des crimes de

de la prescription des crimes de guerre qui doit intervenir le 31 décembre 1979. En revanche, un groupe de vingt-sept députés C.D.U. a déposé au Bundestag une proposition de loi abrogeant cette prescription.

9) L'affirmation que des avo-cats auraient introduit des armes avec lesquelles les prisonniers de Stammheim se sont suicidés est

fondée, pour l'heure, sur les dé-clarations de « témoins » en rup-ture de RAF au cours de leur propre procès. Pour poser qu'il s'agit « d'une certitude désormais

bien établie », le moins que l'on puisse faire est d'attendre qu'un

tribunal se soit prononcé sur ces

### La session du tribunal Russell consacrée à la RFA trois d'entre nous ont effectuée auprès d'une détenue de la prison de Cologne-Osserdof a révélé que, justement, le plus terrible, dans

MM. Claude Bourdet, Georges Casails, Jean-Pierre Faye et Gérard Soulier, membres du troisième « tribunal Russell », qui a récemment tenu su seconde session consacrée à la R.F.A. (le Monde des 5 et 12 janvier), nous ont adressé une lettre dans laquelle ils critiquent la façon dont nous avons rendu compts des travaux de ce « tribunal » et des réactions qu'il a suscitées en Allemagne jédérale. Ils écrivent notamment : notamment:

notamment:

1) En titrant que ce tribunal a suscité « plus d'indiférence que d'indignation », M. Jean Wetz projette vraisemblablement sa propre indifférence. En effet, pratiquement tous les journaux allemands ont commenté à peu près quotidiennement les débats, de façon il est vrai souvent désobligeante, ou réduite, sous l'effet d'une autocensure qu'i semble admise par l'artiele; un public nombreux varié attentif, a suivi admise par l'article; un public nombreux, varié, attentif, a suivi chaque journée d'audience; les chaînes de radio et de télévision ont enregistré la quasi-totalité des débats, une trentaine d'heures ou plus, en ne diffusant pratiquement rien, il est vrai également, encore que l'on soit en droit de se demander, suivant une remarque de Günter Wallraff, droit de se demander, savant une remarque de Günter Wallraff, à qui étalent destinés ces longs enregistrements et certains tra-vellings sur le public (...);

2) Ce n'est pas le tribunal, mais tout le monde, qui parle d'interdictions professionnelles, l'expression Berujsperbote ayant d'ailleurs, de puis longtemps, passé les frontières allemandes;

3) « Les divers services chargés de la protection de la Constitune la projection de la Constitu-tion » sont des polices politiques (Verfessungschutz, en particu-lier), nombreuses, secrètes, bien équipées, incontrolables;

4) Aucun avocat n'a tenté, à propos des conditions d'incarcération, de justifier le recours à la violence et n'a été rabroué pour ce fait par le président du tribunal (...)

5) La « notice necrologique » s'en prenant au procureur Buback, assassiné par la Fraction armée rouge, loin de faire l'apologie du crime, condamnait le terrorisme, et c'est la manipulation du texte par l'administration et la grande presse, pour lui faire dire l'inverse, qui conduisit un certain nombre d'universitaires, dont Peter Bruckner, à rectifier dont Peter Bruckner, à rectifier par la publication de ce texte, ce qui conduisit à une incroyable cascade de poursuites (affaire Mescalero).

6) Les débats relatifs à la li berté de la prese sont présentés caricaturalement comme ayant été dominés par la situation dans les udnes et les communautés homosexuelles, des points de suspension supprésent primagnet audit pension suggérant n'importe quoi. Il ne s'agit là que de problèmes (réels) évoqués parmi beaucoup d'antres : là encore, M. Wetz aura été informé d'une façon sans doute fantaisiste.

7) L'interdiction de communi-quer appliquée à des détenus faisant l'objet d'une condamna-tion, ou seulement de poursuites. en matière de terrorisme, n'est pas de durée limitée, mais illi-

### Tchécoslovaquie

# pour l'application des droits syndicaux

De notre correspondante

Vienne. — Selon un document parvenu à Vienne, MM. Vaclav Havel et Ladislav Hejdanek, porte-parole de la Charte 77, ont adresse, il y a un mois environ, simultanément, une lettre concer-nant les droits syndicaux à la direction des syndicaus tenécosiovaques, et a un représentant à Prigue de la C.G.T. Les chartistes prialent la confédération française de demander aux syndicats tchécoslovaques d'appliquer la déclaration générale des droits considerant des products de constitutes des constitutes de syndicaux, adoptée en avril 1978 par le neuvième congrès de la Pedération syndicale mondiale (1). Ils souhaltalent aussi que la C.G.T. rende publique leur lettre. C.G.T. rende publique leur lettre.

Il n'en a rien éte jusqu'à présent.
Devant l'attitude de la C.G.T.,
les chartistes ont donc décidé de
publier l'essentiel de leur appellent que les syndicats tchecoslovaques ont signé la déclaration
générale des droits syndicaux et
l'ont. même rendue publique de répression pour participation à de telles actions ». l'ont meme rendue publique. Mals constatent-ils, « si un cer-tain nombre de principes prevus

tain nombre de principes prèvus par la déclaration sont reconnus en Tchecoslovaquie, d'autres, en revanche, ne sont pas inscrits dans la loi du pays ou bien ne sont pas appliques. Et jusqu'à présent, les syndicats tchécoslovaques ne se sont pas préoccupés de cette question et n'ont guére envisagé ce qu'ils pourraient jaire pour mettre en pratique les conclusions du congrès de la F.S.M. »

Ils notent en particulier que, contrairement à l'article 26 de la déclaration, le droit d'exprimer son point de vue personnel comme celui de se réunir et d'avoir accès à l'information ne sont pas res-pectés. De même, contrairement à ce que prévoit l'article 27, beau-coup d'Individus ne sont pas employés selon leurs possibilités, qualification et intérêt. « Il y a au contraire des discriminations

• Une manifestation pour pro-tester contre l'exécution de trois Arméniens en URSS, est orga-nisée le vendredi 9 février, à 18 h. 30, devant l'ambassade so-viétique à Paris, 40, boulevard Lannes, Paris (16°), par le Comité pour la libération des prisonniers politiques arméniese étalépheme cette situation qu'elle venait de connaître, était de ne pas savoir quand elle devait prendre fin.

3) Les humiliations intolérables dont « seraient » victimes les avocats (M. Wetz utilise un condipour la liberation des prisonniers politiques armeniens (téléphone : 205-68-84) et par Libération arménienne (tél. : 702-57-78), et avec le soutien des organisations d'extrême gauche, la L.C.R., l'O.C.T. et le P.C.R. (M.-L.). Rendez-vous au métro porte Dauphine. tionnel dubitatif et/ou ironique)
ne constitue pas moins qu'une
mise à nu complète, voire — un
avocat allemand a témoigné de
son cas personnel — une fouille



pour raisons politiques, auxquelles participent les organismes syndicaux n En outre, e on constate que lorsque des organisations syndicales sont desavouees dans des entreprises, c'est parce que cela a été exige par des instances syndicales supérieures, ce qui contredit les principes de l'article 8 de la declaration s. Les porte-parole de la Charte 77 demandent enfin que les syn-dicats tchécoslovsques déposent un projet de loi donnant aux travailleurs e le droit de grève, de boycottage, d'occupation d'entreprise, de manifestation et tou tes autres formes de lutte syndi-cale et excluant les possibilités

### Une déclaration de M. Pierre Gensous

Interrogé à ce sujet, M. Plerre Gensous, secrétaire de la C.G.T., nous a fait la déclaration sui-vante, confirmant que la C.G.T. avait bien reçu le texte mentionné cladesus

ci-dessus : vons informé les repré-entants de la Charte 77 de notre intention de discuter des questions soulevées dans leur letire ( la direction des syndicals tchéco slovaques. La rencontre a effec-tivement eu lieu à Prague au début janvier. Les syndicats tchécoslovaques venaient de recevoir le texte des 77 au moment de notre visite et n'avaient pas eu le temps d'en discuter. Ils nous ont affirmé qu'ils allaient se livrer à une étude des faits signalés dans le texte et nous injormer des résultats de leur injormer des résultats de leur étude, ajin que la C.G.T. puisse prendre position en toute connaissance de cause. A ce jour nous n'avons encore rien reçu.

» Quoi qu'il en soit nous confir-mons les positions exprimées au IX» Congrès syndical mondial, à savoir qu'il était bien que le mou-vement syndical mondial se dote d'un instrument codificant les libertés et les droits syndicaux dans le monde, mais que l'essen-tiel était l'application partout dans tous les pays, de l'esprit et des dispositions contenus dans l declaration. C'est pourquoi, ainsi que nous l'avons encore affirmé avec beaucoup de force au quarantième congrès de la C.G.T., nous condamnons toute atteinte, partout où elle se produit, aux dispositions de la déclaration et que nous agissons pour son appli-cation dans tous les pays. »

ANITA RIND,

(1) Ce congrès s'était réuni du 17 su 22 avril 1978 à Prague. La C.G.T. avait décidé de ne pas renouveler le mandat de son représentant su poste de secrétaire général de la P.S.M. pour marquer ses réserves sur le comportement de l'Internationale syndicale (le Monde des 18, 19 et 23-24 avril 1978).

### Italie

### Les partis politiques sont décidés à ouvrir une enquête parlementaire sur l'affaire Moro

De notre correspondant

Rome. — La magistrature romaine a réagi avec une rapidité inhabituelle aux « révélations » de l'Expresso sur l'affaire Moro vie Monde du 8 février). Mercredi matin 7 février, le juge d'instruction a convoqué dans son bureau M. Gianluigi Meleja, auteur de l'article; M. Vittorio Cervone, senateur démocrate-chrétien qui se serait entretenu Cervene, senateur démocrate-chrétien, qui se serait entretenu en juillet 1978 avec un terroriste présumé, et M. Ernesto Viglione, responsable des programmes ita-llens de Radio-Monte-Carlo, qui aurait a arrangé » cette rencontre. Ayant refusé de révêler au juge le nom de l'inconnu qui proposait de laire arrêter tout l'état-major des Brigades rouges, le journa-liste de Radio-Monte-Carlo a été arrêté. Les mystérieuses « révélations »

arrêté.

Les mystérieuses « révélations » de l'hebdomadaire confirment au moins une chose : des hommes politiques ont été associés à diverses démarches, avant ou après l'assassinat de Moro, et le luca displantant de moro, et le luca displantant de moro, et le luca displantant de moro. juge d'instruction n'en étalt pas toujours informé. Quoique démis-sionnaire, le gouvernement va devoir s'en expliquer à la Chambre.

Chambre
Même si ce nouvel épisode se termine en queue de poisson, il n'aura pas été inutile puisque la plupart des partia sont mainte-nant décidés à ouvrir une enquête

Les communistes continuent à réclamer des ministères, et la démocratie-chrétienr s'y déclare opposée. Le ton des déclarations est cependant très modèré. Après s'être entretenu avec le président du conseil désigné, M. Giulio Andreotti, la délégation communiste a laisée entendre mercredi qu'elle prendrait en considération d'autres formules gouvernementales si celles-ci offraient e des garanties équivalentes de stabilité, d'efficacité et de soitairité a. Les socialistes ont proposé, par exemple, de nommer des ministres indépendants choisis par les différents partis, y compris le différents partis, y compris le P.C.I. Mais ce dernier ne se montre pas très enthousiaste : avec une telle formule, il risquerait de se compromettre un peuplus sans avoir les moyens d'influencer réellement la politique gouvernementale.

Les élections anticipées restent probables. Elles pourraient avoir lien en juin, le même jour que les élections européennes. Après beaucoup de discussions, on s'est aperçu à Rome que cette coloci-dence Atait temperature dence était techniquement pos-sible et pour certains partis politiquement souhaitable. Avec deux résultats au lieu d'un, chacun pourrait y trouver son compte. ROBERT SOLE.

A TRAVERS LE MONDE

### Colombie

SIX ALLEMANDS, CINQ ARGENTINS ET HUIT CO-LOMBIENS ont été arrêtés. le 8 février, à Bogota par les services secrets colombiens. dans le cadre de l'enquête sur le mouvement de guérilla ur-baine M 19, annonce-t-on officiellement. Depuis le vol d'un important stock d'armes, début important socia d'armés, debui janvier, par le M 19, plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées, dont le sociologue Orlando Fals Borda et sa femme, un ancien juge et trois prêtres. — (AFP.)

### Irlande du Nord

DEUX IRLANDAIS, emprisons en Grece pour conti d'armes, ont reconnu appar-tenir à l'IRA. Ils ont déclaré qu'lls avaient pour mission d'acheminer en Irlande du Nord des armes venant de pays arabes. — (A.P.)

### Mali

 UNE QUARANTAINE D'ETU-DIANTS maliens ont occupé, mercredi 7 février, l'ambassade du Mali à Bruxelles pour demander le paiement de leurs bourses qu'ils n'ont pas touchées depuis décembre der-nier. — (Reuter.)

### Union soviétique

 M. MOUSTAPHA DJEMILEV. M. MOUSTAPHA DJEMILEV, qui a passé, au total, huit années en prison ou dans des camps de travail pour avoir milité en faveur des Tatars de Crimée, déportés par Sialine en Sibérie, a renoncé à la citoyenneté soviétique pour demander à émigrer aux États-Unis, apprend-on dans les milieux dissidents moscovites.— (Reuter.)

### DIPLOMATIE

### L'arrêt complet des essais nucléaires

### LU.R.S.S. NE VEUT PAS D'ACCORD

SANS LA FRANCE ET LA CHINE

Genève (A.F.P.). — L'U.R.S.S. exclut la conclusion de tout accord de désarmement atomique qui ne serait pas accepté par les cinq puissances nucléaires, à déclaré mercredi 7 février à Genève l'ambassadeur Israelian, qui représente l'U.R.S.S. au comité de l'ONU sur le désarmement. Cette déclaration vise explicitement la Chine et la France, qui ne participent pas aux discussions que les Etais-Unis, la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S. mènent en marge du comité de l'ONU pour interdire les essais souterrains d'armes atomiques. Rappelons que l'accord de Moscou de 1963 (non signé par la France et la Chine) interdit les essais atmosphériques et sousessais atmosphériques et sous-

essais atmosphériques et sousmarins.

L'ambassadeur a réaffirmé que
l'U.R.S.S. souhaite engager le
plus rapidement possible des négociations officielles sur l'interdiction complète des essais (des
conversations exploratoires sont
en cours depuis deux ans entre
em Moscou, Washington et Londres).

Mais il a souligné qu'elles ne
pouvalent aboutir sans la présence de la Chine et de la France.
M. Israelian a aussi manifesté
« beaucoup de scepticisme » quant
à l'utilité d'une agence mondiale
de satellites de surveillance, dont
la France a proposé l'an dernier
la création.

AMBASSADEUR DE FRANCE M. Hubert Argod, ambassadeur de France au Liban, a été élevé à la dignité d'ambassadeur de France par le conseil des mi-

M. HUBERT ARGOD

[Né le 28 août 1914, à Bourg-de-Péage (Drôme), M. Argod, entre dans la carrière diplomatique en 1941, dans la carrière diplomatique en 1941, est révoqué par le gouvernement de vichy en 1943. En 1944, il est chef de section au commissariat aux affaires étrangères à Alger. Fremier secrétaire à la délégation française auprès de l'ONU en 1946, il est un an après nommé à l'ambassade française à Beyrouth où il reste quatre ana. Jusqu'en 1961, il occupe divers postes à l'administration centrale, puis devient ambassadeur à Fort-Lamy; en 1962, il est ministre conseiller à Algar, en 1968, ambassadeur à Phnom-Penh et en 1969 à Dakar et à Bathurat. Nommé ambassadeur à Beyrouth en avril 1975 il devient aussi un mois plus tard la raprésentant permanent de la France auprès de l'Office des Nations unies pour les réfugiés et les iravaux de Palestine.]

# MESSIEURS LES CHEFS D'ENTREPRISES,

# SI A ROUEN LE MARCHÉ DES BUREAUX SE PORTE BIEN,

### CE N'EST PAS UN HASARD! ROUEN: UN PHENOMENE D'ATTRACTION. VOS BUREAUX A ROUEN. 1<sup>re</sup> ville à avoir recréé des voies piétonnes

en France, ROUEN n'a jamais rien sacrifié à la qualité de la vie. Ses 450 000 habitants en font la capitale de la Haute-Normandie. ROUEN joue à fond la carte de la décentralisation...

100 000 M2 DE BUREAUX EN 5 ANS.

L'expansion du secteur tertiaire est excepframelle à ROUEN : le nouveau centre d'affaires Saint-Sever, le centre ville historique, et la pénphèrie offrent aux entreprises du secleur privé comme du secteur public, un éventoil de bureaux très large réparti dans les grands centres d'activité de cette métropole régionale, vous donnant ainsi la possibilité de choisir le cadre d'implantation le mieux adapté aux besoins de voire entreprise.

ROUEN, port et centre industriel, à la croisée des plus grands axes de arculation affirme de plus en plus son rôle de centre décisionnaire à l'ouest de Paris. Déjà, de grandes sociétés francoises et étrangères ont choisi ce site pour implanter leur siège social, leur direction régionale pour le nord-ouest de la France ou certains de leurs services administratifs centraux. Les possibilités d'installations très souples des surfaces de bureaux greffées sur un fissu urbain vivant (commerces, services, équipements) expliquent le rythme exceptionnel de commercialisation des bureaux rouennais par rapport à la moyenne française (la plupart des programmes sont commercialisés à 90 % lors de l'achèvement des travaux). Aujourd'hui, de nombreux chefs d'entreprises peuvent apprécier la rigueur de leur choix.

Pour vous aider à installer vos bureaux à ROUEN, l'Agence Régionale de Développement de Haute-Normandie met un spécialiste à votre disposition, et réalise des études d'implantation. Une brochure VOS BUREAUX à ROUEN" répond à toutes les questions que vous vous posez. Demandez-la en écrivant ou en téléphonant à : Jean-Claude FAVRESSE.

ROUEN CENTRE D'AFFAIRES.
Groupe Promotion de ROUEN **UE** Agence Régionale de Développement de Haute-Normandie 4, rue du Contrat-Social 76005 ROUEN Cedex Tél (35) 70.61.94

### EUROPE

# AFRIQUE

### Grande-Bretagne

### DIX-NEUF MILLE OUVRIERS DE BRITISH LEYLAND SE METTENT A LEUR TOUR EN GRÈVE

(De notre correspondant.)

Londres. - Dix-neuf mille outondres. — Dix-neul mille ou-viers de l'usine British Leyland, de Longbridge, se sont joints mer-credi 7 février aux 1500 000 gré-vistes qui parajysent depuis deux semaines les services publics. A l'origine du conflit, le refus par la direction de Leyland de verser des primes atteignant 10 livres par companyes que affirme-t-elle des primes atteignant 10 ivres par semaine parce que, affirme-t-elle, l'objectif de production de 6,1 voi-tures par homme et par mois n'a pas été atteint. Les 89 000 salariés des trente-trois autres us in es du groupe décideront lundi de se joindre ou de cette grète qui nouvrait

non à cette grève, qui pourrait être très dure. D'ores et déjà, la direction de la firme automobile, « malade » chronique de l'écono-mie britannique, a fait savoir qu'elle envisageait l'abandon du plan de redressement mis au point avec le National Entreprise Board qui supervise le secteur natio-

Dans les hôpitaux et les écoles, la situation n'a pas évolué. Dans les villes, les ordures s'accumulent sur les trottoirs, sur les places, dans les jardins. Les autorités distribuent des sacs en plastique et prodiguent des consignes d'hy-giène au public. — (Intérim.)

### LES IMMIGRANTS **AUX RAYONS X**

l'existence des clests de vir-ginités sur les jeunes In-diennes arrivant à l'aéroport diennes arrivant à l'aéroport de Londre-Heathrow (le Monde des 3 et 4-5 février), le Guardian dénonce ce jeudi 8 février l'utilisation des rayons X comme moyen d'identification par les services d'immigration de la haute commission britannique ou Ronniedesh

que au Bangladesh. Quand ils ont des doutes sur l'identité de certains cansur traentite de certains con-didats à l'immigration en Grande-Bretagne, explique le journal, les fonctionnaires de Sa Majesté vérifient leur âge en procédant à un examen de en procedant à un examen de leurs os aux rayons X. Il semble donc que les jonctionnaires britanniques ne respecient pas les règlements de leurs propres services de santé, qui, comme ceux de la C.E.E., restreignent l'usage des rayons X out ties médides rayons X aux fins médicales en raison des risques présentés par les radiations. Le Guardian cite le cas Le Guardian cite le cas d'une femme enceinte qui a subi ce test, alors qu'en Grande-Bretagne les rayons X ne sont utilisés chez les malades enceintes qu'en cas d'absolue nécessité, afin d'éviter le risque de malformation des foctus. Au surplus, plusieurs spécialistes estiment, dans les colonnes du journal, que cette méthode de détermination de l'age comporte toujours une marge d'erreur d'au moins deux ans. L'Organisation mondiale de la nisation mondiale de la santé selon le Guardian, a condamné cette pratique dès qu'el'e en a été informée, mercredz — (Intérim.)

### Espagne

### M. TELESFORO DE MONZON EST MAINTENU EN DÉTENTION A VITORIA

Madrid (A.F.P.). — Le juge d'instruction de Vitoria (province basque d'Alava) a ordonné mercredi 7 février la mise en liberté de onze membres du parti Herri Batasuna (Peuple uni, proche de l'ETA) incarcérés lundi pour avoir occupé un immeuble officiel de Vitoria. Cette occupation avait été effectuée pour protester contre les mesures prises à partir du 30 janvier par la Prance à l'égard des réfugiés espagnois. L'ex-député Francisco Letamendia figure parmi les personnes libérées. Seul M. Telesforo de Monzon, unclem ministre de l'intérieur dans le gouvernement bastérieur dans le gouvernement bas-que créé à la veille de la guerre civile de 1936-1939, n'a pas été reisché. MML Letamendia et Monzon sont têtes de liste du Herri Batasuna pour les élections légis-latives du 1er mars prochain. D'autre part, une vaste opération de police au pays busque et en Navarre a abouti à l'arresta-tion de plusieurs membres de commandos « militaires » de l'ETA

● Les 180 000 travailleurs des entreprises métallurgiques de la province de Madrid devaient reprendre le travail ce jeudi 8 lévrier après a voir obtenu, pour 1979, une augmentation de salaire de 15 %. La nouvelle convention sullative signite mermeti autre sullative signite mermeti autre. collective, signée mercredi, auto-rise en outre la présence syndicale dens les entreprises, garantit vingt-huit jours de congé par an et permet la retralte anticipée à soixante-trois ans. — (A.P.P.)

# La visite de M. Giscard d'Estaing « manifeste la qualité exceptionnelle » des rapports entre Yaoundé et Paris

M. Giscard d'Estaing est arrivé ce jeudi 8 février à Douals, capitale économique du Cameroun, où il a commencé une visite de deux jours et demi dans ce pays. Un déjeuner était prévu à Douala pour les membres des deux délégations.

MM. Giscard d'Estaing et Ahidjo devaient
en l'în d'après-midi gagner par avion
Yaoundé, capitale politique.

Vendredi, à l'issue d'antratiens élargis,

M. Ciscard d'Estaing rencontrera les prin-

Douala, - Quatorza mille Francels vivent au Cameroun, quinze mille Camerounais vivent en France. Ces deux chittres pourraient suffire à indiquer l'importance et la nature des liens qui existent entre l'un des pays d'Afrique, dont l'émancipation a été conduite avec le plus de fermeté et de prudence, et son ancienne puissance de tutelle. Le Cameroun Inspire la confiance et le respect. Ni les signes extérieurs d'une richesse vite acquise et aussi peu contrôlés que parlagée. On y voit peu de gratte-ciel et si les immeubles modernes sont nombreux, on peut noter, sur les chantlers de construction, les noms d'un architecte el d'une entreprise camerounais. Aucune obsession de grandeur n'apparaît non plus aux façades des bâtiments officiels. Dans ces villes spacieuses. on passe sans transition du centre à des faubourgs qui ne semblent pas être le refuge d'une misère brutalement chassée des quartiers d'affaires. Le pays est pauvre, mais sa population semble à l'abri du besoin.

L'évolution du Cameroun est décrite avec confiance par les diplo-mates et les hommes d'affaires français. . ici, on a bâti du solida ». dit un responsable de la coopération, qui cite, en particulier, les entreprises de développement agricole menées depuis quinze ans. Et ce n'est sans doute pas un hasard si M. Paul Huvelin, président du Centre français de promotion industrielle en Afrique. créé par le C.N.P.F., se trouve à Yaoundé au moment de la visite de M. Giscard d'Estaing. Certaines firmes françaises ont compris qu'il y a ici matière à des investissements à long terme, dont les meilleures garanties sont l'équilibre économique

française du Cameroun. Samedi, les deux présidents se rendront à Garoua, dans le nord du pays. En fin de matinée, ils signeront le communiqué final et dou-neront une conférence de presse. Le chef de l'Etat français assistera en fin d'aprèsmidi à une fantasia au stade de Garona, puis regagnera Douala, d'où son avion décollera pour Paris.

Avant le départ du président de la

De notre envoyé spécial.

mation dispensée dans les écoles et le respect, à commencer par celui du chef de l'Etat français. Il n'y a pas de contentieux entre de part et d'autre. Il est exact que

le Cameroun et la France, répète-t-on relations entre les deux pays ne comportent aucun sulet de discorde. Mais la politique africaine de Paris reste ambigué aux yeux des dirigeants camerounals, qui avaient exprimé nettement leurs réserves à ce sujet lors de la visita de M. Louis de Guiringaud, en 1977. Après les interventions françaises au Zafre, en Mauritanie et au Tchad, Yaoundé se demandait ce que pouvait bien signifler la formule «l'Atrique aux Atrisiors que des troupes françaises sont stationnées dans plusieurs pays du continent. D'autre part, l'attitude de la France à l'égard de l'Afrique du Sud semble encore hésitante lci. La situation en Airique australe devait être l'un des thèmes des entretlens de MM. Giscard d'Estaing et Ahidjo.

### Une campagne exceptionnelle

L'accueil que les responsables camerounals ont préparé à M. Giscard d'Estaing devrait montres combien la France et son président sont ici populaires. A Douala, la municipalité a falt des travaux de volrie devait emprunter le cortège officiel et, depuis le mois de décembre, une

preté et d'embellissement de la villa : auquel ont au parvenir les dirigeants

a entraîné les habitents à repeindre les maisons, à désherber les rues et I'Union nationale camerounalse (U.N.C.), parti unique, se sont efforcés de mobiliser la population de Douala, Yacundé et Garoua, les trois villes où doit ee rendre le chef de l'Etat français. Le quotidien Cameroon Tribune a consacré à cette visite un numero spécial de cent pages, dans lequel M. Giscard d'Estaing, dont les conceptions politiques sont exposées en détail, est tiellement pratique, voira pragma-tique», qui a «élaboré un projet sur masura qu'il s'efforca d'appliquer depuis qu'il conduit les destinées de le France ...

Les dirigeants camerounais, pour leur part, espérent aussi convaincre leurs hôtes de faire participer la France à certains projets de develoopement devant lesquels Paris s'est montré, jusqu'à présent, réticent. Il tion d'une route de Yaoundé à Douala, pour laquelle le Fonds d'elde et de coopération (FAC) pourrait fournir une alde qui entraînerait celle d'autres organismes, comme la Banque mondiale, et de l'achèvement chemin de fer qui relle ces deux villes. Bénéficiaire de près du tiers (soit 740 millions de frança) des prêts accordés par la Caisse centrale de coopération économique (C.C.C.E.), an 1978, le Cameroun s'inquiète de FAC, qui n'ont représenté que 29 mil-

lions de francs. La présence de

République pour le Cameroun, le porte-parole de l'Élysée a notamment déclaré : « La visite de M. Giscard d'Estaing marque l'intérêt de la France pour un pays dont la position en Afrique est caractérisée par la sagesse. l'esprit d'ou-verture et de paix. Elle manifeste aussi l'amitié qui existe entre la France et le Cameroun ainsi que la qualité exceptionnelle de leurs rapports depuis l'indépendance de ce pays. »

diants camerounais en France, qui risquent de pâtir des mesures prises Imiter l'inscription des étrangers

PATRICK JARREAU.

● Amnesty International, à la veille du voyage de M. Giscard d'Estaing au Cameroun, attre l'attention sur les violations des droits de l'homme dans ce pays, où a la consolidation du régime. s'est faite au prix de l'écrasement de toute opposition même légale et par une répression souvent brutale».

e En fuillet 1976, écrit Am-nesty International, dans un communiqué, des centaines de sonnes ont été arrêlées à vala et à Xaoundé à la suite de distribution de tracts anti-gou-vernementaux. » Ces personnes, précise l'organisation humani-taire, sont soupçonnées d'avoir eu des itens avec l'Union nationale des étudiants du Cameroun (UNEK), dissoute en France sur ordre du gouvernement français

en 1977 ». « Aucun des détenus arrêtés « Aucim des détenus arrêtés en 1976 n'a été inculpé ou traduit en justice », poursuit le communiqué, qui indique que, en mai 77, Amnesty International a pris en charge cent vingt Camerounais arrêtés en juillet 1976.

« Il y aurait au moins deux cents prisonniers politiques actuellement au Cameroun », conclut Amnesty International qui aloute : « Les conditions de dé-

ajoute : «Les conditions de dé-tention sont extrémement dures... Nombreux sont les prisonniers qui ont été soumis à la torture (électrochocs sur les organes génitaux) et aux passages à

### Mauritanie

h Monde

HANT LE CONGRES DU PAR

REMITTERS AL SHIRATATE

\_ Libres opinie

# NOUAKCHOTT S'INQUIÈTE

l'arabisation de l'ensaignement et da l'administration en Maurisquis seml'administration en Mauritanie sem-bla être ret om bé a des mardi e février. Cependant, plusieurs per-sonnes, soupconnées de « participer à une campagne d'intoxication », ont été arrêtées mardi et mercreil. et de la conceilen de notre peuper a.

Dans une déclaration publiée
mardi 6 février par le quotidien
« Chanb », le ministre de l'intérjent,
le commandant Jiddon Onid Saleck
a vivement dénoucé les « groupestion a sous forme de slogans muraux

lenr mouvement.
Mais, dès novembre d'ern lez,
M. Seek Mame Diack, alors ministra
de l'éducation, s'était prononcé pour le maintien du billingulante (arabe et français) « dans la vie future du pays s, mettant implicitement en cause le programme d'arabisation décidé par le Comité militaire de redressement national (C.M.R.K.). Cette prise de position décleacha à l'époque de sérieux remous, au point que le ministre de l'intérieur dut « réaffirmer l'attachement du pays, dans son ensemble, à la culture

D'UN REGAIN D'EFFERVESCENCE PARMI LA POPULATION NOIRE Nonakchott (A.F.F.). — La fièrre suscitée pendant vingt-quatre heures à Nonakchott par le conflit oppo-gant les communautés manre et noire, notamment sur la question de

ont été arrêtées mardi et mercreil.

D'antre part, ap-és avoir emainé
la tension qui a brusquement seroné
lundi la capitale mauritanienne, le
Comité militaire de redressement
national (C.M.R.N.) a demandé au
gouvernement de prendre « toutes
les mesures qui s'imposent pour dissiper l'intoxication qui sévit dans
le pays ». Le C.M.R.N. a également
réciamé l'arrestation des réauteurs
de troubles » e' de « tous les coupables de mendes subversives visant
à saper les bases morales de l'emité
et de la cohésion de notre péngle ».
Dans une déclaration publiée Il n'a pas enclu que cette actin « bien orchestrée » soit téléguide de l'extérieur pour « déstabilieur le régime » et s'est engagé à répriseur avec la plus grande fermeté les tun-teurs de troubles en recourant au

besoin à la peine capitalé. Tout avait commence vendredi 2 février lorsqu'un groupe d'ensei-gnants noirs avait décidé de décies-cher une grève en début de semaine pour protester contre l'option d'am-bisation de l'enseignement. Plusieus interventions sursient finalement incité ces enseignants à renoncer à

### Zaïre

# de l'Elysée

Après l'annonce par Bruxelles de l'envoi de 250 militaires belges de l'envoi de 250 militaires belges au Zaīre, le porte-parole de l'Elysée a déclaré mercredi 7 février : «Le gouvernement français n'envisage aucunement l'envoi de troupes au Zaīre.» Le porte-parole a précisé que le général Mobutu avait fait savoir

De son côté, M. Jean Franceis-Poncet, ministre français des affaires étrangères, s'est déclaré convaincu mercredi, que, en fait, «il ne se passait rien au Zabe». A Bruxelles, le porte-parole du ministère beige des affaires étransères à de nouveau démenti, mercredi matin. l'existence de troubles au Zaire, indiquant à de sujet : «. S'il y avait eu des troubles, les pays membres às groupe des Cinq (Beigique, France, République jédérale allemandé, Royaume-Uni et Etats-Unis) es seraient réunis. Ces cinq pais se sont engapés à aider le Zaire. Eccendant on a nurend à Cependant, on apprend a Bruxelles que les rapports, diplo-matiques ou autres, faits au cha-de la diplomatie belge ou a M. Vanden Boeynants, premiss

moyen et la situation sociale des membres du bureau politique provisoire du M.R.S., cu des notables sexagénaires occupent presque toutes les places, on a l'impression d'avoir à faire à un « parti du troisième âge ». « Dans un Sénégal, où la moyenne de la population a moins de vingt ans et cherche désespérément du travail, c'est a priori un handicap sérieux » « Mais, argumente notamment M° Goubacar Guèye, le Sénégalais est un être fondamentalement religieux, très attaché à la propriété privée et à ses traditions familiales; ul refuse de se laisser embrigader, de se laisser règlementer », et les idéologies de gauche, dont par mimétisme se sont récismes jusqu'à présent la plupart de ses leaders complexés vis-à-vis de l'intelligentsia européenne ne correspondent pas à ses aspirations profondes. « Il n'y a qu'à voir ajouta-t-il malicieusement, comment jous ces gens-là s an sexeption se précipitent aux grandes fétes religieuses pour faire leur cour aux marabouts et avec quelle frénésie ils accumulent, des qu'ils le peuvent, villas et appartements qu'ils louent ensuite au priz fort, lout en précitation et et es occidistes ». Cela devrait être assez blen accueilli à Dakar, où les anciens partisans de M. Lamine Guèye — notamment les petits notables « lébous » (1) marginalisés par l'évolution urbaine, mais qui disposent chacun encore d'une clientèle — ont conservé jusqu'à présent une infinence. Guant aux grands chefs religieux de l'intérieur du pays comme les principaux élèments de la nouvelle bourgeoisie nationale. Tous esser discourse de matamale tous esser des accidistes de la nouvelle bourgeoisie nationale.

# L'ENVOI DE TROUPES. précise le porte-parole

general adoutin avant hat savin a M. Giscard d'Estaing une la situation au Zaire ne justifiair nullement qu'une telle hypothèse soit envisagée.

complexés vis-à-vis de l'intelligentsia européenne, ne correspondent pas à ses aspirations profent et l' n'y a qu'à voir ajoute-t-il malicieusement, comment en ce qui conserve tous ces gens-là sans les vivres à se rarefier, les sois considérable grandes jétes religieuses pour jaire leur cour aux murabouis et appartements qu'ils louent et appartement qu'ils louent les petits notables a lébous (1) marginalisés par l'évolution urbaine, mais qui disposent chacun encore d'une clientèle ont conservé jusqu'à présent une infinence. Quant aux grands chefs religieux de l'intérieur du pays comme les principanx éléments de la nouvelle bourgeoisie nationale, tous assez dépendants financièrement de pouvoir, ils hésiteront certainement beau-coup, semble-t-il, avant de s'engager sous la bannière du M.R.S.

PIERRE BIARNÉS.

(1) Les Lébous, très proches des ous sénégal, sont les premiers occupants de la president de la zairoise était d'ailleux visite en Angols. M. Vanden Beynants, premier ministre, sont alarmants, notamment en ce qui concerne Kinshasa: les vivves commencent à se raréfier, les soins médicaux se sont considérablement dégradés et le gouvernement belge redoute des émeutes qui peuvent éclater à tout moment.

D'après les informations parvenues en Belgique, il existe, à part la capitale, trois zones de tension au sud, la province du Shaba; à l'onest, le Bas-Zalre; à l'est, la province du Kivn. M. Simonet, ministre belge des affaires étrangères, croit savoir que ces deux dernières régions abritent dei groupes armés. Le ministre a ajouté qu'il avait pris contact aves ses homologues de plusieurs pays afin de mettre sur pled un plant international pour une éventuelle et rapide évacuation des-Européens.

Cependant, mercredi, notre envoyé spécial à Kinshasz, Jean Pierre Langellier, nous indiquelt que la situation était caime dans la capitale zafroise (nos dernières éditions datées du 8 février). Et que le général Mobutu avait formellèment démenti que des troubles alent éclaté au Zafre, Jeud, le président de la République zafroise était d'ailleurs attenda en visite en Angola.

### Algérie

### La participation à l'élection présidentielle a été massive

Alger (A.F.P.). — Les Algérieus ont voté massivement mer-credi 7 février, selon les sondages officiels, pour élire leur nouveau président de la République, M. Chadli Bendjedid, candidat du F.L.N. à la magistrature suprême.

Les résultats officiels de l'élection, qui s'est déroulée dans le calme, devaient être rendus publics jeudi après-midi par le ministre de l'intérieur, M. Mohamed Benhamed Abdelghani. M. Abdelghani a déclaré mercredi soir que « l'analyse de ce scrutin démontre que le peuple algérien confirme le choix de son parti, le F.L.N., et réaffirme l'unité de la nation que certains détracteurs veulent nier ».

### Réunion de famille au consulat de Paris

dans les locaux du consulat général de la celuture ouvrière, mais aussi d'Algérie à Paris, rue d'Argentine, ce u x d'Oriéans, de Chartres, d'Algérie à Paris, rue d'Argentine, pour le dernier jour de l'élection du président de la République. Le scrutin avait été ouvert dès le 3 février. Une simple affiche jaune reprodul-sant les traits du « militant Chadli Bendjedid = et portant la mention sanjedus et portain la inemon es secrétaire général du parti, candi-dat du F.L.N. à la présidençe de la République » avait été apposée au-dessus de l'urne des deux bureaux de vote installés au consulat, mais c'est à peine si les électeurs y jetaient un regard.

L'opération était simplifiée à l'extrême. Il suffisait à l'électeur de présenter sa carte d'identité ou de résident, et, s'il en possédalt une, sa carte électorale, de se faire inscrire : il recevait alors une enveloppe accompagnée de deux bulletins, l'un pour le non. Pour certains, qui ne lisalent ni l'arabe ni le français, les scrutateurs traduisaient le texte Imprimé dans les deux langues : « Eles-vous d'accord pour l'élection à la présidence de la République du Le nom n'avait même pas été indi-qué, les bulletins ayant été imprimés à l'avance. On pouvait aussi voter à la place d'une autre personne sur simple présentation d'une procura-

A en juger par le nombre des bulletins oranges jetés par terre dans l'isoloir, la plupart des électeurs, pour ne pas dire tous, auront voté oui. Pour eux, visiblement, l'élection était un acte d'allègeance renouvelée au F.L.N. et au régime. Peu importe le candidat choisi, pourvu qu'il l'ait été par le congrès du F.L.N. Les opérations électorales, rue d'Argentine, ressemblaient plus à ਪੰਜ rassemblement de famille qu'à un scruun. - Nous avons déjà 7 100 votes directs depuis samadi, mais la plupart des électeurs votent par correspondance, nous explique un membre

On se pressait, marcredi 7 février, listes tous les Algériens de Paris e d'Auxerre, de Tours et de Biols. Au total, nous comptons sur qualque 150 000 votants (1). » Le nombre des citoyens algériens résidant en France est d'environ 825 000.

Le dépouillement a commencé ca jeudi 8 février. «Si le président passe, nous rappelle un scrutateur, Il devrait ensuite former son gou-vernament. - Le conditionnel paraît

(1) Outre le consulat général, les consulats d'Algérie à Aubervilliers. Nanterre et Vitry-sur-Seine svalent également ouvert des bureaux de

# d'un quatrième parti De notre correspondant

Sénégai

M. Senghor autorise la création

Dakar. — Annoncée depuis familie de notables saint-louisiens blentôt deux ans, la création du Mouvement républicain sénégalais (M.R.S.) vient enfin d'être autorisée à Dakar, conformément aux nouvelles dispositions constitutionnelles adoptées le 28 décembre dernier, qui prévoient la possibilité de légaliser un qustrième parti, à condition qu'il se réclame de la droite.

Désormais, à côté du parti socialiste au pouvoir, que dirige M. Léopold Senghor, et du parti démocratique sénégalais, de M° Abdoulaye Wade, leader de l'opposition parlementaire, qui se réclament respectivement, avec des nuances factiques, de la social-démocratie et du libéralisme, ainsi que du parti africain de l'indépendance de M. Mahjemouth Diop, qui se dit communiste, existe an Sénégal, et pour la première fois dans l'Afrique noire indépendante, un parti qui ouvertement et sans complexe se proclame conservateur.

Cousin germain de l'ancien idation de notables saint-louisiens dans l'amilie de notables saint-louisiens dans l'ancien de Kayea, dans l'ancien Soudan français (actuel Mali). Avocat, ancien lévre d'Albert Bayet, de Bachelard, et de Le Senne à la Sorbonne, au temps de la fédération du Mali en 1950-1960, Il a été vice-président de l'assemblée nationnale de l'ancien mouver de la sétuation sociale des moyen et la situation sociale des préclament respectivement du français du M.R.S., où des notables sexagénaires occupent presque toutes les places, on a l'impression d'avoir à faire à un e parti du troisème âge » e Dans un sérieux » e Mais, argumente notament m'e Goubacar Guèye, le Schégalais est un être fondamenteur.

teur.

Cousin germain de l'ancien président Lamine Guèye, qui a dominé la vie politique sénégalaise dans l'immédiate aprèsguerre, M° Boubacar Guèye qui a soixante-deux ans, est issu, comme ses parents, d'une vieille

tapis d'orient

de 100 tapis nonés main; possédani ions hour certificat d'expertise garanticsent l'origine

et démarque à partir de 20%

un lot

sacrifiés de

aux entrepôts Atighetchi

CORRESPONDAN le général Challe en n the de M. Prises of the Commission of tracaic prés aliabilit res the in article in the given and the grant article grant grant and grant gran rester deux dent de gene ettette asse L'Aiget. No ventare tation digite que la mental bles l'al pri

ing as Inches on commentation and indi-

DECEMBER 151 mm (1971年 Hoy 2011年 1集 1乗297時報 東北1972 分。

Particular to a set and antiques

in mil 1953

The mil 1953

The mil 1953

The second of the company

The sec n Tieft sienten eleta genera mater iba bi Cont junte Ci trottie b Cirrer the nettent audi ien deux in mention to the property of throng entitlement

Introduction of the production je tia pigie Traid traiting Itu remed triftige grant

gabyrentela Di The true pass of the second later to the secon

par l'allerie de l the production of the control of the

Mauritanie

MONTY CHOLL 2, INORIGI F REGAIN D'EFFERVEOR

TA POPULATION NE

trakchott (A P P). La take pendant vingt-quain in the pendant vingt-quain in the pendant vingt-quain in the pendant per le communant in the pendant in the pendant pen

Monal (C.M.R.N.) a deman deman deman deman de prendre a la simposent de menées subvenires a la simposent de menées subvenires de la simposent de menées subvenires de la simposent de de la simposent de la simp

Appendix de de la conce les a propies e qui animent, depai pia più, une u campagne time de siogne par la conce a vivil de la conce de siogne me la conce ave vivil de la conce de siogne me la conce ave vivil de conce de siogne me la conce ave vivil de conce de siogne de la conce de la c

Chertaentes et de fracts and

The pas exclu que cette :

The pas exclu que cette :

The pas exclu que cette :

The pas exclusive a son dis

The pastérieur pour c distable

The pastérieur p

la plus grande fermet a de troubles en retun-

ferier intsen'an groupe (

acts moirs avait decide de

Me was Lieke en gepat ge

pretester contre l'opties

persentions in right inte

me ment.

es enseignants à me

Sack Mame Duck, alors

**Trainsten** du dilinguisme la Concesta e Conse la sie fun

a, mettost implienen

ration, s'était pronen

de programme d'une par le Comité mitra

the brite de poutton debe gue de serieux remont m;

le touristre de l'interes l'attracter ('attrachement de)

. zon ensemble, a is a -Lismique ».

Zaîre

de l'Elysée

PARIS N'ENVISAGE

L'ENVOI DE TROUPE

Janes laurine pe 🚟

Ponce:

Brave in the outer

Billionia productions product

Ceremina and a series

Bruxe

MARC.

# C--

D.\*\*\*\*

**A11** 

g: 3. **3** 4 - -

371.7°

Mark of the

BB41 (42)

précise le porte-parè

commence

ice au régime ou par de

# ---- Libres opinions -

# LES CHRÉTIENS NE SAURAIENT ÊTRE UN ENJEU

por PHILIPPE FARINE (\*)

OMME il a raison, Pierre Mauroy, de déclarer qu'il lui parait capital « que notre parti échappe à la tentation sectaire » I Vollà un point aur lequal tous les « courants », toutes les = sensibilités » du parti se rassembleront facilement. Mais pourquoi donc ment-il qu'il ajoute, voulant lifusiter sa pansée et donner deux exemples do la « tentation » : « On voudrait marginaliser Michel Rocard, on voudrait aussi releter les chrétiens - ?

Pour ca qui est de Michal Rocard, j'al blen l'Impression que c'est plutôt lui qui s'efforce de marginaliser quelqu'un d'autre... au point que Pierra Mauroy lui-même a dû le rappeler à l'ordre. Mais ce n'est pes mon propos de traiter lei de ce débet. Pour ce qui est des chréttens, je voudrais, en revanche, poursuivre

la réflexion. Je me sens ici personnellement et directement concerné mme, le le crois, beaucoup de camarades - chrétiens d'origine, de formation, et, pour nombre d'entre eux, de pratique - qui sont venus librement au P.S. pour y assumer librement leur engagement politique et qui s'y sentent toulours — sujourd'hui comme hier — partaitement à l'aise.

Militants à part entière, ils participent aux mêmes combats et aux nêmes débats que l'ansamble des membres du parti, et, à ma connaissance — est-il vraiment nécessaire de le rappeler ? — ils ne se sentent absolument pas « rejetés » par quiconque ni menacée

Il se trouve que je connais beaucoup de chrétiens qui sont également socialistes. Tel ou tel a sans doute pu avoir quelque difficulté d'adaptation ou d'intégration, notamment dans telle section ou fédération où l'esprit de renouvellement d'Epinay éprouvait, lui aussi, quelque difficulté à se manifester; mais le n'en connais point qui le le connais point que le connais point qui le connais point que le connais point qui le connais qui le connais point qui le connais qui le connais point qui le connais point qui le connais qui le connais point qui le alent 6té - rejetés » ou que l'on ait tenté de « rejeter » parce qu'ils

Militants socialistes, avec les mêmes droits et les mêmes de que les autres militants socialistes, se répartissant à peu près égale-ment entre les différentes « sensibilités » du parti — il suffit pour le vérifier de parcourir les listes de soutien aux principales contributions, — ayant donc des approches différentes sur les questions en discussion dans le parti, ces chrétiens membres du P.S. me paraissent pependant avoir un sentiment commun extrêmement profond : ils n'entendent absolument pas être considérés comme une catégorie parficultare de socialistes, et s'ils se retrouvent sur un point, c'est bien pour penser — unanimement, je le crois — qu'il serait extrêmement grave pour l'unité du parti et pour leur propre engagement militant que l'on parle des « chrétiens » comme d'un groupe homogène à l'Intérieur du parti ou, plus médiocrement, qu'on les considére comme une

Cela aboutirait, en effet, à créer un clivage de type confessionne dont, blen évidemment, personne ne veut, et, en premier lieu, ceux-là même que l'on enfermerait ainsi dans une sorte de ghetto; sans doute

Tout ceci n'a pas de sens, tout ceci est absurds : aussi bien l'imaginaire « rejet » que l'assimilation factice — en bloc ou en majorité — des « chrétiens » à un courant, at plus encore cette tentation d'en faire una catégorie « à part ». Alors, de grâce, que l'on ne crée pas de problèmes là où il n'en existe pas...

Voici que, pour la première fois dans l'histoire politique de notre

pays, grace au parti d'Epinay, des chrétiens en grand nombre - et non plus seulement quelques individualités — ont pu trouver leur place dans un grand et vigoureux parti socialiste, où se retrouvent au religieuses extrêmement diverses et où nui ne demande à son camarade avant de livrer le même combat s'il croit au Ciel ou s'il n'y croit pas. Que l'on ne commence donc pas à poser la question

at à classer les militants selon la réponse qu'ils donnent. Il ne doit y avoir ni équivoque ni ambiguité : dans le débat actuellement en cours au sein du P.S., les « chrétiens » ne sauraient

(\*) Membre du parti socialiste.

### CORRESPONDANCE

### Le général Challe en mai 1958

général Challe est mort - Le premier des soldats perdus, paru dans le Monde du 20 jan-vier dernier et signé Jean Plan-chals, je ils les lignes suivantes :

chals, je its les lignes suivantes:

« En mai 1958, il n'est d'aucun
complot, mais il veut éviter à tout
prix la coupure entre Alger et
Paris, va trouver Guy Mollet,
sans passer par la voie normale,
pour lui tracer un tableau très
sombre de la situation. M de
Chevigné, ministre de la défense
nationale, voit dans cette démarche une intervention inadmissible et expédie le major général
des armées en pénitence à Brest. » Mon intention n'est pas de por-

ter un jugement sur le général Chahe ou sur ses activités, mais de rectifier une fausse informade rectifier une fausse informa-tion, propagée d'ailleurs parfois sciemment, et de rétablir la vé-rité d'un fait concernant le der-nier gouvernement de la IV Ré-publique, le gouvernement Pierre Pfilmire dont je faisais partie en tant que ministre de la dé-fense nationale. The second secon

Pai convoqué, un soir de mai 1958, dans mon buresu rue Seint-Dominique, le général Challe pour Ini donner l'ordre de partir sans délai pour Brest où il seralt l'hôte de l'amiral commandant la flotte de l'Atlantique.

Le motif de cet éloignement de Paris, car c'en était un, n'était pas, comme il est écrit dans cet article, une visite du général Challe à M. Guy Mollet.

Je ne vois pas d'ailleurs pour-Je ne vois pas d'alleurs pour-quoi j'aurais reproché à cet offi-cler général d'avoir eu un entre-tien avec M. Guy Moilet, minis-tre d'Etat dans le gouvernement auquel f'appartenais. Au demeu-rant, quand j'ai repu le général Challe, l'ignorais qu'il avait ren-court M. Mollet et, encore une fois, l'enssé-je su, je ne lui en aurais pas fait grief.

Le motif de ma décision était le suivant, et j'en ai bien entendu informé le général Challe :

Nous avons reçu la lettre suivante de M. Pierre de Chevigné:

Dans un article intitulé «Le
général Challe est most » Le
premier des soldats perdus»,

dans le Monde du 20 ian-

: Ne voulant pas ajouter au dé-sarroi d'une armée métropolitaine que je sentais profondément trou-blée, l'ai pris M. le ministre de l'intérieur de suspendre toute action concernant ces deux offi-ciers généraux jusqu'au lende-main. Il a bien voulu y consentir.

C'est pourquoi, dans la soirée du même jour, le leur donnai l'ordre de s'éloigner, momenta-nément mais sans délai, de Paris. Les deux intéressés obéirent immédiatement.

Je ne voulais pas que l'armée vole dans la presse les photos de deux officiers généraux mis en état d'arrestation et encadrés de

Il n'y avait pas eu d'incident notable jusqu'à ce jour dans l'armée métropolitaine et je tenais à ce qu'il continue à en être ainsi.

Je ne blâme d'ailleurs pas M. le ministre de l'intérieur qui faisait son devoir avec une énergie qui l'honore, et à sa place J'aurais fait preuve de la même déter-

[Au cousell des ministres du 15 mai 1955, an soir, Guy Mollet, ministre d'Etat, fit état d'une démar-che du général Challe qui l'avait averti des répercussions considéra-bles, dans l'ensemble des armées, des

informé le général Challe : ministre de l'intérieur du gouver- d'appal.

Dans l'après-midi du même nement Primin était M. Jules jour, M. le ministre de l'intérieur Moch. — J. P.]

aux depens de premiere instance e d'appal.

Pour extrait : Ph. GASTAMBIDE, Avocat.

### librer la gauche à l'avantage du P.C.

M. Georges Marchals, secrétaire général du P.C., a participe, jeudi 8 février à Toulouse, au « Forum de la presse », émission diffuse par Radio-Monte-Carlo. Il a notamment déclare :

amment declare:

a En 1961, nous nous sommes trouvés placés devant une realite, le Marché commun existait. Des rapports économiques nouveaux s'étaientnoués entre la France et ses partenaires, nous avons dit : a Bon, il faut tentr compte n de cette réalité n, et, à partir de ce moment-là, la lagne du partir communiste français a est parti communiste français a été de combattre avec l'idée de trans-former le Marché commun. Autrement dit. d'un instrument au service des trusts et des monopo-les, d'essayer d'en faire un mstrument au service des travail-leurs et des masses populaires. Telle a été la ligne de conduite du P.C.; elle n'a pas varié... »

M. Marchais a expliqué que 
le P.S., ayant obtenu le réequilibrage de la gauche à son avantage, avait abondonné la politique

« Par conséquent, a-t-il poursulvi, pour ceux qui aspirent à l'union, il faut rééquilibrer mainlenant dans l'autre sens, c'est-àdire à l'avantage du parti commu-

Le secrétaire général du P.C. a mis en cause l'aillusion électo-rale a des socialistes, qui s'en remetient aux élections, aun jour aux présidentielles, un autre jour lux législatives, au lieu de voir qu'il faut construire l'unité chaque jour sur des objectifs concrels et que c'est seulement par cette voie-là que l'on peut arriver à construire une unité capable de résister. (...)

» Nous ne renonçons pas a l'union, mais nous voulons la construire sur des bases nouvelles suffisamment fortes et solides pour ne pas reconnaître la situation que nous avons connue en mars, où François Mitterrand a pu briser l'unité dans les condi-tions où il l'a fait ».

# germano-anglo-saxonne.

Dans un article que publie la Nouvelle Revue des Deux-Mondes, M. Michel Debré écrit notam-

« La puissance économique, financière et finalement politique de l'Allemagne nouvelle conduit des exprits « raisonnables » à accepter pour demain une Europe fortement inspirée du germanisme. Oh! certes l'Allemagne d'aujour-d'hui a l'horreur du vazisme en tant pue doctrine politique, en d'hui a l'horreur du nazisme en tant que doctrine politique, en tant que régime à la fois d'opprobre et de malheur. La nation allemande après trente ans de remarquables efforts estima qu'elle dott être considérée. Et elle a raison. L'avenir de nos deux peuples est à ce prix.

» Mais d'autres, et notamment des Français, en tirent aussibit une fücheuse leçon. Puisqu'il jaut accepler une Allemagne plus jorte que la France, il est donc utile d'édulcorer nos sentiments, en effaçant certains souvenirs, en modifiant le jugement des jeunes générations sur le bien et le mal lel qu'on pouveit l'imaginer au récit des années noires. Le mark souverain de l'économie eurosouverain de tecnomie euro-pérnne, le jranc obligé de s'ali-gner — n'y a-t-il pas du déjà vu dans cette situation? Au lieu de bâtir l'avenir franco-allemand sur l'effort de la France, on accepte notre affaissement et on cherche

» Sachons que toute organisa-tion de l'Europe qui tend, comme celle qui s'ouvre devant nous, à une dominante germano-satonne prépare de profonds remous. Ne pas assurer, par notre force indus-trielle, financière, démographique, commerciale, un équilibre moné-taire, économique, politique à l'intérieur de l'Europe, c'est outrir

## LE DÉBAT EUROPÉEN

à l'excuser en tentant de justifier le passe, ou de l'effacer. (...)

l'intérieur de l'Europe, c'est ouvrir la voie à de nouveaux nationa-lismes, avec leurs conséquences qui peuvent être violentes. »

### M. DEBRÉ: pas de dominante VIVE ATTAQUE DU SECRÉTAIRE AU FOREIGN OFFICE CONTRE LE BILATÉRALISME FRANCO-ALLEMAND

Londres (A.F.P.). — Le secritaire au Foreign Office, M. Owen, a vivement critiqué mercredi 7 février, le a bilatéralisme franco-allemand » qui, selon lui, marque les négociations au sein de la Communauté européenne.

M. Owen, qui pariait au déjeuner de l'Association de la presse étrangère, a estimé qu'il y avait eu abeucoup trop de bilatéralisme franco-allemand dans la création et, maintenant, la mise en veilleuse du système monétaire européen s. Il a ajouté qu'il avait en outre adéclé une tendance à penser que la question des montants compensatoires monétaires pouvait, elle aussi, être netaires pouvait, elle aussi, être réglée sur une base bilatèrale s. a Cela ne doit pas être le cas », a-t-ll dit, le Royaume-Uni ayant des opinions fermes sur cette question qui doit relever de la Communauté tout entière.

Communauté tout entière.

Le chef du Foreign Office a, en outre, vivement attaqué la politique agricole commune, qu'il a qualifiée de « pure folie ». Cette politique, exagérément protectionniste, nuit, seion lui, aux intérés des Neuf dans le tiers-monde. Le budget agricole crée des « surplus ridicules » et porte de graves préjudices au développement industriel de la C.E.E., a ajouté M. Owen.

Le secrétaire au Foreign Office a d'autre part, indiqué que les gouvernements espagnol et bri-tannique devraient résoutre leur différent sur Gibrattar avant l'entrée de l'Espagne dans la Commonsuté. Les « restrictions imposées par Madrid » sur le « rocher » sont « incompatibles » avec l'adhésion de l'Espagne à la C.E.E., s-t-fi dit.

### LES COMITÉS QUART-MONDE SOUTIENDRONT LES CANDIDATS D'EUROPE-ÉCOLOGIE

Les responsables du mouvement Europe-Ecologie, constitué en vue des prochaines élections européennes par les membres de la CIME (Coordination inter-régionale des mouvements écologistes), ont tenu, mercredi 7 février, à Paris, une conférence de presse. Ils ont confirmé qu'ils préparent la constitution d'une liste pour le scrutin du mois de juin, malgré le « barrace tianneier » malgré le « barrage financier » établi par la loi de juillet 1977, imposant d'obtenir au moins 5 % des suffrages pour être remboursés des frais de la campagne électorale. Ils out lancé une souscription nationale et demandé à la carrage de la campagne de la carrage de un certain nombre de personna-lités de donner leur caution. La liste des candidats d'Europe-

Ecologie sera notamment soute-nue par les comités Quart-Monde Europe, dont les responsables ont assisté à la conférence de presse. En c'associant à la campagne d'Europe-Ecologie et en participant à la constitution de la liste, ces comités, issus du mouvement international Quart monde entendent faire connaître les besoins des populations les plus pauvres des sociétés de l'Europe occiden-tale et revendiquent pour elle « le droit à l'instruction, le droit à la vie familiale et sociale et le droit à la représentativité ». Le mouvement Europe-Ecologie

Le mouvement surope-Ecologie a également engagé des contacts avec les mouvements mondialistes et avec le réseau des Amis de la Terre. De plus des discussions ont en lleu avec le P.S.U. et avec le M.R.G. afin d'étudier les moda-lités d'une éventuelle dénonciation comprainte des contraintes que la ittes d'une eventuelle denonciation commune des contraintes que la légisation française impose aux petits partis, alors même, estiment-ils, que le mode de scrutin prévu (la représentation proportionnelle) devrait leur permettre d'être représentés à l'Assemblée européenne.

# Le communiqué officiel du conseil des ministres

nique officiel suivant a été rendu public :

### LES PRODUITS PETROLIERS

Le ministre de l'industrie a pré-senté une communication sur le mécanisme de fization des pris des produits pétroliers. Il a exposé le principe général d'un mode de fizaessentiellement des variations des prix du pétrole brut importé et du cours du dollar, mounaie utilisée pour le réglement de ces importa-

Le président de la République a déclaré : a Dans les circonstances que nous traversons, la fixation des prix des produits pétroliers doit prix des régles claires, et com-préhensibles aussi blen par les compagnies pétrolières que par les consommateurs. Ces régles doivent tentr compte du coût des approvi-simmements et de l'évolution constatèc dans la variation de la valeur des monnaies.

des monnaies.

Sen appliquant ces règles à la période récente, l'appréciation du tranc par rapport au dollar permet d'absorber nue partie importante de la hausse des prix décidée par les pay producteurs et de maintenir la blanche les autres de l'apprés des cetts de l'apprés des cetts. inchangés les prix de l'essemes auto-mobile et du supercarburant, a M. Pierre Hunt, porte-parole de

l'Elysée, a précisé que s l'ensemble des nouveaux prix sera connu d'ici à la fin de la semaine. » • LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Le ministre de l'industrie a présenté une communication sur le développement des actions entreprises pour économiser l'énergie.

prises pour économier l'energie.

Il a rappelé les décisions vrises à l'automne 1978 pour renforcer l'action de l'Agence pour les économies d'énergie, notamment grâce à l'accroissement substantiel des moyens budgétuires de l'Agence par l'instituten d'une tave despite le l'instigution d'une taxe parafiscale sur les carburants du 2 septembre

### PUBLICATION JUDICIAIRE

Extraits d'un arrêt rendu par la Cour Extraits d'un sirêt rendu par la Cour d'appel de Paris (4° chambre), le 27 avril 1978, dans une affaire entre la Société JANSEN DE WIT-SCHINDEL (Pays-Bas), et la Société BIC, S, im passe des Caliloux, 92118 CLICHY.

streit des répercussions considérables, dans l'ensemble des armées, des
événements du 13 mal.

M. de Chevigné convoque dans la
nuit même le général Challe et
lui donna l'ordre de partir pour
Brest. Le ministre de la défense
nationale n'aurait donné aucune
explication à cette mesure disciplimaire, et c'est le général Challe qui
aurait répliqué en accusant M. de
Chevigné de use venger » de sa
démarché auyrès de Guy Mollet.

Telle est, dans son ensemble, la
version de l'incident donnée à l'époque par plasieurs personnaités
civiles et militaires et démentée formellement par M. de Chevigné. Le
ministre de l'intérieur du gouverd'appal.

Le conseil des ministres a siègé au 31 décembre 1978. Cette taxe a mercredi 7 février au palais de produit 528 millions de francs qui seront intégralement employés pour la Valèry Giscard d'Estaing. Au terme de la séance le commuter les économies d'énergie. Déjà les projets approuves repréfavoriser les économies d'énergie. Déjà les projets approuvés repré-sentent une économie annuelle supplémentaire équivalant à 200 006 ton-

D'autre part, les primet d'incita-tion aux investiesements économi-sant l'énergie doivent entraîner la réalisation annuelle de 2 milliards de trancs d'investissements permet-tant d'économiser l'équivalent de 1 à 1.5 millon de tonnes de pétrole, ce qui représente une économie de 500 à 750 millons de france de

devises par an.

Dans les domaines de l'habitat et des transports, les réalisations pilodes transports, les réalisations plin-tes engagées notamment en Haison avec les collectivités locales, les campagnes de sembilisation et les programmes d'unovation technique pour accélérer le chauffage par les énergies nouvelles (solaires et géo-thermiques), la mise an point de séhicules à faibles besoins d'énargie sont intensifiés et renforcés. Le président de la République a déclaré : « L'économie d'énergle devient à nouveau un devoir, natio-nai. C'est l'affaire de tout le monds : administrations, entrepri-ses et consommateurs. U y a parrêt particulier rejoint l'intérêt

• LES TRANSPORTS

Le ministre des transports a rendu compte au gonvernement de 'état d'avancement des mesures relatives an fonctionnement des transports serretret et qui visent à res-taurer l'initiative et l'espris com-mercial dans une économie de concurrence au service des usagers.

concurrence au service des usagerrafi a informé le gouvernement des principes directeurs du contrat-qui doit être très prochainement signé entre l'Esta et la S.N.C.F. et dans lequel se développers l'action de cette extreprise dans les années à proje Co appress l'in donners pa cette entreprise dans les aunées à venir. Ce contrat lui donnera une plus grande autonomie pour améliorer la qualité de ses services et inipermettre de rétablir progressivement son équilibre d'exploitation. En ce qui concerne les transportarontiers de marchandisés, des mesures seront prises afin de parrenir, en quelques années, à la libération des régies du fonctionnement de ce section.

Quant aux transports contiers de

vitesse ont fait l'objet d'essais très satisfaisants.

### LES COMMUNAUTÉS

Le ministre des affaires étran-gères a rendu compte des travaux des conseils des ministres des affaires etrangères et de l'agriculture des 5 et 6 février. Il a souligné que les récentes propositions de la Com-mission en matière de démantéle-ment des montants compensatoires nouveaux étalent dans la ligne des propositions françaises. Les débats des ministres de l'agriculture ont

Le conseil des ministres des Commanantés à examiné un projet de résolution destinée à clarifler le téresolution resultes à ciariter is ue-roulement de la procédure budgé-taire. Le conseil a également adopté des dispositions provincires concer-nant la participation de la Commu-nauté aux discussions qui se dérou-lent actuellement à Vienna sous les auspices de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Enfin, le ministre des affaires

étrangères a rendu compte de la ses-sion ministérielle d'ouverture des négogiations entre les Communautés enropéennes et le royaume d'Espagne. Les négociations effectives commen-ceront après l'ésé, après que les neuf Etats membres de la Communauté auront défini une base commune de

LA SIDÉRURGIE

Le ministre du travail et de la participation a rendu compte des discussions engagées avec les syndicats et exposé l'effort important consenti pour pallier les conséquen-ces humaines et sociales de la re-structuration de la sidérargie. Le président de la Ecpublique a tappelé que l'objectif à poursuivre

- Faire de la sidérurg'e française un outil moderne et compétitit, consolidant l'emploi pour les travailleurs au nombre de plus de 190 000, qui doivent continuer à y être em-ployés, et couvrant largement les besoins nationaux en acter. - Rechercher l'implantation della les sones touchées par la fermeture

S.N.C.F. est marqué par d'importants travaux d'électrification, par la rénovation d'une dizzine de gares par an et par la modernization du voir assurer la continuité des respective roulent : à la fin de 1979, de la fin de la fin de 1979, de la fin de

### LES UNIVERSITÉS

Le ministre des universités a fait le point sur le fonctionnement des institutions universitaires depuis l'application de la loi d'orientation des enseignements supérieurs du

des entergnéments aupérteurs du 12 novembre 1968.
Depuis trois aux, plusieurs réfor-mes ont conduit les universités à assumer les responsabilités qui cor-respondent à leur autonomie et à leur identité propre et à redouner la priorité à la qualité scientifique et à l'adaptation des formatiques à l'adaptation des formations. L'administration tentrale a défini des règles de fonctionnement de manière à réduire au maximum ses interventions directes; une série de textes sur les carrières des enseignants et l'organisation des diplômes ont renforcé l'évolution vers un exercice plus efficace des responsabilités universitaires. Le gonvernement maintiendra cette

### M. JEAN FILIPPI (M.R.G.) EST ÉLU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE CORSE

M. Jean Filippi, sénateur (M.R.G.) de Corse, a été élu jeudi 8 février président du consell régional de Corse par 7 voix contre 7 à M. Pierre-Paul Giscomi, dépuité (R.P.R.) de la Haute-Corse, M. Filippi a été élu à la présidence de l'assemblée régionale au bénéfice de l'age, Il succède à M. François Giscobbi, sénateur (M.R.G.), qui présidait le consell régional depuis 1974.

[Né le 19 octors 1965 à Genève, M. Jean Filippi est diplômé de l'Ecola libre des aciences politiques et docteur en droit, Inspecteur des finaces en 1932, il est nommé cinq ans plus tard acrètaire général de la S.N.C.P. Il occupe ensuite plusieurs postes dans des cabinsts ministérieis, notamment avec Henri Queulile.

En 1945, il est directeur général de

En 1945, il est directeur général de

Quant aux transports routiers de voyageurs, il sera procèdé, dans les mois à venir. à un récramen d'encemble de sa situation avec, pour de certaines instalations de non-piète, décentralisée au nivean des collectifit une réorganisation complète, décentralisée au nivean des collectivitès locales.

Pour les transports fluviaux, l'avenir des transports fluviaux, l'avenir des équipements et les atructures de la profession doune-cont neu à une étude apprendule des mailère que l'atilisation des finances et des affaires économiques qui profession doune-cont neu à une étude apprendule des mailère que l'atilisation des finances et des affaires économiques que l'atilisation et du contenta a rappelé que la réalisation des équipements se poursuis an rythme prévar : 321 bilomètres d'autoroutes en tété mises en service en 1976, is Prance est dotée à présent de de mailère des france de l'intérieur — En remplacement de M. Chart et de mailère des frances et des affaires économiques finances et des affaires économ

l'origine, la divinité, Khoum, était organismes sphériques étalem une : mais le premier soin du pourvu d'une tête à deux visages, démiurge fut de créer un couple, Chou et Tefnout, qui engendrerent alors l'humanité par les voies normales. Dernière et intéresle premier couple créé se compose de jumeaux, Yami et Yama. C'est alors d'un inceste primitif que naît l'espèce humaine.

Mais on peut tout aussi bien considérer la dualité sexuelle comme un phénomène secondaire. Ce qui fut créé était un. C'est après coup, seulement, qu'il est devenu deux. Les variations concernent alors la manière dont se sont constitués les deux sexes, l'évènement qui a brisé l'unité initiale. Dans les Upanished, « ou commencement il y avait Soi seul, sous la forme d'une seule personne. Mais il n'éprouveit aucune jole. Il souhaitait un autre. Il fit en sorte de se briser en deux et ainsi se sormèrent l'homme et la femme. Et lui dit : « Nous somn mes deux ainsi, chacun de nous » comme la moitié de Soi. » Le vide était ainsi comblé par la femme. Il l'étreignit et les hommes naquirent. Et elle pensa : « Comment » peut-il m'éteindre ainsi après » m'avoir produite à partir de » lui ? Je vais me cacher. »

Dans cette version, c'est donc ia divinité elle-même qui, pour valucre sa solitude, se résout en deux moitiés de sexes opposés qui engendrent alors l'humanité. Pour d'autres cultures, au contraire, la différenciation sexuelle apparaît chez des êtres qui ne sont ni tout à fait des dieux, ni tout à fait des hommes. Dans certains récits de Zarathoustra, par exemple, Yime, l'être créé par le démiurge, re-présente une sorte de monstre où les deux sexes sont réunis. Mais cette unité ne sera que temporaire puisque Yima sera scié

Même situation dans le célèbre récit d'Aristophane : à une époque où la sexualité fonctionnait l'incurable solitude de l'être hu-déjà avec besucoup d'efficacité main.

### Le fondement de l'évolution

Juscu'à la fin du XIXº siècle la science est restée muette devant la sexualité. Elle ne pouvait qu'en donner un inventaire et une description dans ses aspects variés. C'était là un fait auquel, disait Buffon. « il n'y a d'autre solution à donner que celle du fait même ». La sexualité n'a pu recevoir un statut véritablement scientifique qu'une fois énoncée la théorie de l'évolution. Alors seulement les questions sur la sexualité ont pu être posées, non plus en termes d'origine, mais de fonction. Et cette fonction a été suggérée pour la première fois par Weissman en 1885. C'est, écrit-il, de produire « les différences individuelles au moyen desquelles la sélection naturelle crée de nouvelles espèces ».

Car toute la théorie de l'évolution repose sur l'existence de dif-férences biologiques entre indivi-dus appartenant à la même espèce. Il ne peut y avoir de sélection, donc de changement, qu'entre ce qui n'est pas identique. C'est la variabilité individuelle qui nourrit l'évolution. C'est parce que les individus présentent des singularités héréditaires qu'ils se reproduisent différentiellement. Que certains laissent une descendance plus nombreuse que d'autres. Pour Weissman, la sexualité avec l'extraordinaire variété de ses formes dans le monde vivant prenaît un sens si elle servait à produire et accroître la variabilité individuelle, si elle était une machine à produire du différent. Emise à une époque où les lois de l'hérédité étaient encore inconnues, cette idée de Weissman a été entièrement confirmée par la génétique et la biologie molé-

Pour la biologie moderne, tout être vivant se forme par l'exécution du programme inscrit organismes qui se reproduisent par fission, le programme géné-tique est acrupuleusement recopié à chaque génération. Au sein d'une population, il reste identique à lui-même, sauf chez quelques rares mutants. Dans de telles populations, l'adaptation exige la sélection de ces mutants sous l'effet des conditions de milieu. En revanche, dès lors que la sexualité devient condition nécessaire à la reproduction, chaque programme génétique est formé non plus par copie exacte d'un seul programme, mais par réassortiment de deux programmes différents, En conséquence, chaque programme géné-

Autre variante dans certains l'humanité n'en était encore récits de l'Egypte ancienne, où à qu'au stade d'Androgynes. Ces de quatre pieda, quatre mains quatre oreilles et d'une double dose de « parties honteuses ». Us se déplacaient à toute vitesse en rouiznt sur eux-mêmes. Leur vigneur et leur audace finirent par inquiéter Zeus qui décide de les

couper en deux « comme on coupe

un ceut avec un crin s. dit Pla-

ton. C'est Apollon qui fut chargé d'opérer les Androgynes et de les recoudre pour rendre les mor-

tels plus modestes mais présen-

Et depuis lors, chacune de ce moitlés cherche à s'unir à une autre qui, pour les Grecs, n'était pas nécessairement de sexe opposê. Enfin, dans une autre variation sur le même thème, celle de l'Ancien Testament, c'est sous son aspect définitif mâle et non celui d'un monstre précurseur qu'est créé l'être humain. Secondairement, Eve est tirée d'Adam. En divisant l'unique, en mutilant l'homme de la famme, la Genèse les oblige à reformer l'être initial pour se multiplier.

Comme toujours, ces mythes parlent à merveille de la condition humaine, chacun avec sa poésie propre. Par la mutilation originelle, ils expliquent pourquoi le corps humain contient tout ce qui lui est nécessaire pour respirer, pour digérer, pour penser, non pour se reproduire. Avec la séparation des sexes, ce n'est pas à l'individu qu'a été donné le véritable ponvoir de création, le pouvoir de donner la vie, mais à l'espèce. Procréer, c'est retrouver l'unité initiale. C'est disparaître en tant qu'individu pour se fondre dans l'espèce. Par l'acte sexuel, l'homme et la femme cherchent inlassablement à recomposer l'être unique. Ainsi se trouve justifiée la poursuite éternelle de l'autre, cette série de cycles où l'espèce se divise chaque fois en facteurs opposés, chaque fois destinés à s'unir à nouveau. C'est de la séparation des sexes qu'est née

individu - devient différent des autres. C'est ce réassortiment permanent des programmes qui offre alors des potentialités d'adaptation considérables et a permis à l'évolution d'acquérir son rythme.

Liée à toute une série de dispositifs concernant la mécanique des chromosomes, la sexualité représente l'une des deux inventions majeures de l'évolution, l'autre étant la mort des individus. C'est la sexualité qui oblige les programmes à parcou-rir les possibilités de la combinatoire génétique. A l'identique que commande la reproduction stricte d'un programme, la sexua-lité oppose la diversité qu'apporte. à chaque génération, un néces-saire réassortiment des programmes. En assurant l'unicité biologique de l'individu, elle contraint au changement et rend possible l'évolution. S'il faut être deux dans l'acte de reproduction, c'est pour faire autre.

FRANÇOIS JACOB.

Foire de Leipzig

Prochain article:

INDIVIDU ET SINGULARITÉ

11 - 18 mars 1979

### LES ÉTRANGERS EN FRANCE

Dix-sept Basques espagnols en résidence forcée dans les Alpes-de-Haute-Provence

### Les assignés de Valensole

Valensole (Alpes-de-Haute-Provence). - Sur le bord de la route, une main anonyme a complété le traditionnel panneau touristique. Valen-sole ne vante plus seulement « son camping, sa piscine, ses spécialités ». La commune a également « ses Basques ». Depuis dix jours, ce chef-lieu de canton des Alpes-de-Haute-Provence, presque synonyme de lavande, à 21 kilomètres de Manosque, se trouve malgré lui un peu terre d'Euzkadi. Après le coup de filet opéré par la police française dans les Pyrénées-Atlantiques (« le Monde » du 31 janvier), les treize réfugiés basques qui y ont été assignés à résirence prennent comme ils peuvent leurs habitudes à l'hôtel deux étoiles où il leur faut désormais vivre. Quatre autres les out rejoints le 1er puis le 5 février. Ils sont donc désormais dix-sept dont l'âge oscille entre vingt-deux

Les «assignés» de Valensole éprouvent avant tout le sentiment d'une profonde inquiétude, d'une grande déception à l'égard du « pays des droits de l'homme», pulsque tous s'estiment victimes d'une mesure « arbitraire ».

– Libres opinions -

Notre raison d'État

por BERTRAND FESSARD DE FOUCAULT

N. Giscard d'Estaing n'avait pas déclaré dans son premier

peuples, à disposer d'eux-mêmes », on ne verrait que raison d'Etat

dans la récente décision gouvernementale de désormais traiter les

Espagnois résidant en France, même Basques, même de l'E.T.A.,

autrement qu'en réfugiés politiques, c'est-à-dire de les extrader éven-tuellement comme droit commun. L'affaire K. Croissant, toujours sans

solution judiciaire parce qu'elle n'est que politique entre la France et la République rédérale d'Allemagne, constitue un bon précédent de l'espace judiciaire suropéen désormals étendu aux candidats du

Marché commun. Une convention de Strasbourg délibérée et votée

tunément tout cela blen loin de la « cause de la liberté et du droit

amée 1979, parié de « diplomatie discrète », on ne verrait que raison

d'Etat, sinon liquidation d'une mésentente personnelle avec la chah

emontant à certaine entrevue de Saint-Moritz il y a trois ans, dans

l'octrol et le maintien en faveur de l'ayetoligh Khomeiny du statut

inoffensif de touriste. Ou'on télécommande de France un changement

de régime en Iran entraînant des milliers de morts violentes n'est

que villégiature banale dont on espère aussi banalement recevoir

quelque bánéfice si la religion prend le pouvoir à Téhèren. La même raison d'Etat empêche évidemment que la même faveur soit accordée

à la même cause de liberté quand Basques et Catalans, eux, sont

répercussions dans nos marches pyrénéennes — jusqu'à présent blen moins turbulentes que notre Bretzgne ou notre Corse. — des menées

policières envers des Espagnols qui ne veulent pas l'être et que des

Français chez nous regardent comme frères. Pas un instant non

plus il n'a été envisagé que la France, acceptant le séjour actif s'il

en est de l'avatoliah, ouvrait de la sorte une lurisprudence explosive

en matière de droit d'aalle et de séjour, jurisprudence qui pourrait

bien un jour se retourner contre nous, sinon contre M. Giscard

d'Estaing. Notre raison d'Etat a donc de sages imprudences puisqu'il

tement contradictoire vis-à-vis des Basques ou vis-à-vis de l'Iran -

chaque fois de la même raison d'Etat que les marchés espagnols

n'ent pas de pétrole, que l'ayatollah peut faire rouvrir les robinets

du Golle et que les Soviétiques, fusillant leurs dissidents majgré les accords d'Helsinki et besucoup d'assurances aux partis frères et

aux Etats algnataires, trouvent dans la politique française de ces

jours-ci un excellent alibi à leur façon de pratiquer le droit des

gens. Sans doute est-ce la contagion du « libéralisme avancé » main-

République

Allemande

R.D.A.

mations,

international!

Démocratique

500.000 visiteurs venant de 100 pays...

- Informations, contacts, affaires.

nomies socialistes intégrées

9.000 entreprises de 60 pays.

137, bd Malesherbes, 75017 Paris.

la frontière de la R.D.A.

... se rendent régulièrement à la Foire de Leipzig

de Printemps parce qu'ils savent ce que leur

- Intéressant programme d'exportation de la

Vue d'ensemble sur les productions des éco-

- et sur les produits de pointe présentés par

Vaste programme de conférences et d'infor-

A vous revoir à Leipzig, carrefour du commerce

Représentation en France de la Foire de Leipzig:

Tél.: 924.98.40 et Chambres de Commerce de

16 villes de France et aux points de passage de

Renseignements et Cartes de Légitimation :

apporte ce centre du commerce mondial:

On comprendrait d'autant mieux qu'il s'agit - dans notre compor-

Pas un instant, bien entendu, il n'a été question d'imaginer les

nos voisins avec trop de répondants chez nous.

tenant qu'on n'en parle plus guère.

SI M. Giscard d'Estaing n'avait, en message pour la nouvelle

dans la discrétion - elle aussi d'Etat - a fondé l'an demier oppor

message au Parlement vouloir soutenir - partout dans le monde

la cause de la liberté et du droit des peuples, je die bien des

De notre correspondant régional

régional

a Nous étions, déclarent-ils, en situation régulière au moment de notre interpellation. Tous possèdent en effet un certificat de réfugié délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apairides et une carte de séjour de résidant temporaire en cours de validité. Car tous réfutent les accusations portées contre eux par les autorités espagnoles, qui les ont présentés comme des cadres responsables de l'ETA. Ils affirment n'être que des sympathisants de l'organisation Kardinadora Abertzale Sozialista (KAS), qui coordonne les activités de deux partis indépendantistes hasques : Herriko Alderdi Sozialista Traultzallee (HASI) et Langileen Alderdi Iraultralle Albertzalea (LAIA). KAS est fondu lui-même dans la coalition Herri Batasuna, qui présente plusieurs candidats, dont M. de Monzon, aux élections espagnoles du 1st mars prochain. Les hôtes sieurs candidats, dont M. de Monzon, aux élections espagnoles du 1<sup>st</sup> mars prochain. Les hôtes forcès de Valensole soulignent encore qu'ils vivent en France et y exercent une profession régu-lière depuis plusieurs années. Maria Dolores Gonzalez-Cata-rain une iemne femme mince au

rain, une jeune femme mince au teint pâle et au regard direct, qui, selon la police espagnole, aurait pris la succession d'« Ar-

voiture) comme a chef du groupe militaire de l'ETA », est elle-même entrée sur le territoire français en 1974 et travaille à l'agence d'information basque Eusko-Press à Bayonne, après avoir été domiciliée à Saint-Jean-de-Luz.

Les autorités préfectorales des Alpes - de - Haute - Provence ne paraissent pas croire, de leur côté, que les dix-sept « assignés » de Valensole alent joué un rôle important dans la lutte des autonomistes ou des séparatistes basnomistes ou des séparatistes hasques. On laisse entendre qu'ils auraient pu, en revanche, aider des militants de l'E.T.A. en les hébergeant ou en facilitant leurs déplacements.

e Nous sommes maintenant dans la main du gouvernement fran-çais », constate l'un d'entre eux la main du gouvernement français s, constate l'un d'entre eux.

Ils se refusent pourtant à envisager leur extradition parce qu'ils
se considèrent toujours protégès
par les dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951
sur les réfugiés. Cependant tous
ont déjà reçu notification d'un
arrêté d'expulsion contre lequel
ils ont immédiatement introduit
un recours par l'intermédiaire de
leurs avocats. Ce tarrêté, pris en
vertu de l'ordonnance du 2 novembre 1945 concernant les étrangers, est motivé, selon la formulation habituelle, par le fait que
« la présence de l'intéressé sur le
territoire français est de nature à
comprometre l'ordre public s.
Pour l'heure, les contraintes qui
leur sont imposées sont rituelles.
Chacun « ne pourra se déplacer
en dehors des limites de la commune qui lui est assignée qu'après
avoir obtenu préalablement un
sauf-conduit qui lui sera délivré
sur sa demande par l'autorité
préjectorele du département ». Un
contrôle bl-quotidien leur est
imposé mais les gendarmes de

contrôle bi-quotidien leur est imposé mais les gendarmes de Valensole se déplacent eux-mêmes à l'hôtel pour recueillir ponctuel-lement, à 10 heures et à 16 heures,

Cependant, trois inspecteurs des renseignements généraux exer-cent la classique a surveillance discrète » mais permanente à l'hôtel même dont ils sont eux-aussi pensionnaires. Pour le reste, le régime est souple. Plusieurs amis, quelques membres de leurs familles, leurs avocats, des jour-nslistes, ont pu venir en visite. Les assignés peuvent téléphoner de l'endroit de la tommune qui leur plaît, recevoir et expédier du courrier, se promener, se distraire. Mals on leur a bien fait savoir avell pa greit ros celts fois d'une qu'i ne sagit pas ette fois d'ile assignation symbolique : a'ils prennent le large, ils seront recherchés, et, cette fois, recon-duits directement en Espagne.

### Un accueil sympathique

Leur séjour forcé aura toutefois été adouci par la sympathie que leur a manifestée la population de Valensole. La commune a déjà Valensole. La commune a déjà accueilli de nombreux républi-cains espagnols a p rès l'avène-ment du franquisme. Pendant longtemps elle a eu aussi, à chaque saison, ses travailleurs ibériques pour la cueillette de la lavande. Sans doute existe-t-il aussi certains traits de carac-tère commune entre les experteaussi certains traits de carac-tère communs entre les a gavots a, ces hommes laborieux et indé-pendants des deux départements sud-aipins, et les Basques du Gui-puzcoa ou de la Biscaye. Déjà, des relations amicales se sont éhauchées. « Au début, avoue une commerçante, faucis une cer-taine appréhension. Maintenant, fe sais que le peux les luisser

je sais que je peuz les laisser seuls dans le magasin a L'action politique des extrémistes basques est, semble-t-il. peu connue des Valensolais, e Tis ont leur idéal. Et après ? », dit la cliente d'une marcerie. Du verre offert spontanément dans les cafés et des mota de politesse échangés dans la rue, on est passé cafés et des mots de politesse échangés dans la rue, on est passe à des projets plus concrets puisque, dimanche. l'équipe de football des « coqs » de Valensole affrontera dans un match amical celle des réjugiés. C'est le maire et conseiller général socialiste de la commune, M. Max Demol, qui a eu personnellement, l'idée de cette rencontre. Elle permettra aux Basques de rompre avec la monotonie des parties de « mus », ce jeu de cartes qu'ils disputent interninablement entre eux à l'hôtel. Peut-être fera-t-on mieux encore. « Ils m'ont demandé à participer à la vie du pays, explique M. Demol. Si le temps s'y prête, certains d'entre eux pourraient mettre en terre les boutures de lapande avec quelques agriculteurs. » Mais, selon la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, l'assignation à résidence ne devrait pas se prolonger au-delà d'un mois. Quant aux frais de séjour des dix-sept Basques, a-t-on appris, ils seraient remboursés entièrement par le gouvernement espagnol aux autorités françaises.

• Greenpeace: nouvelle campagne contre l'abattage des phoques. — L'organisation internationale Greenpeace annonce qu'elle utilisera cette année son bateau le Combattant-de-l'arcenciel pour s'opposer aux navires canadiens et norvégiens qui abattent des phoques autour de l'île norvégienne de Jan-Mayen et au large de Terre-Neuve.

LES EXPULSIONS DES MAGISTRATS DE L'ESSONNE DÉNONCENT L'« ATTITUDE

INHUMAINE » DES AUTORITÉS Les expulsions d'étrangers sont-elles promoncées dans l'Essonne avec une sévérité plus systématique que dans les sutres départements? C'est ce qu'affirme une motion de la section d'Evry du Syndicat de la magistrature. Un texte énergique, qui e dénonce l'attitude exressive, voire scandaleuse et inhumaine, des autorités départementales à l'égard des étrangers, notamment en matière d'expulsions ».

Il semble que l'administration prenne dans l'Essoune des initiatives qui devrsient revenir aux magistrats.

magistrats.

Un jeune homme de vingt et un ans, dont toute la famille vit en France, a ainsi été envoyé de force en Algérie alors qu'il réclamait — conformement à la circulaire injustifield de 2 février 1979. nistérielle du 24 février 1978; qui laisse aux expulsés le choix de leur destination — la Belgique, puisqu'il ne parle même pas l'arabe. Il fut accuelli par la police algérienne, dument préve-nue. Interrogé cinq jours durant, il a finalement été contraint de faire lè-bas son service mili-taire.

taire.

Un autre garçon, âgé de vingt et un ans, qui est né à Courbevoie, où se trouve toute sa famille, et dont le père est un ancien combattant français des deux guerres, a, lui aussi, été expulsé vers l'Algérie. Rentré clandestinement en France, puis repris par la police, il s'est tranché les veines dans sa cellule de Fieurela police, il s'est tranché les velnes dans sa cellule de FleuryMérogis et a refusé qu'on le
soigne. Il a fallu, pour le sauver,
que le juge d'instruction le mette
sous contrôle judiciaire avec,
interdiction de quitter le territoire national.

Le prétet de l'Essonne, M. Jean
Clauzel, dont la responsabilité est
directement mise en cause, s'aifirme toutefois prêt à examiner
des cas précis dont, il lui serali
fait référence. Pourtant, commente-t-il, « nous appliquons en

mente-t-il, a nous appliquons en la matière les dispositions légales, les reglements en vigueur». STÉPHANE BUGAT.

### M. YOUSSEF SASSI" CONNAITRA JON SORT AVANT DEUX MOIS (De notre correspondant.)

Marseille. - M. Youssef Sassi,

sien qui a déposé plainte pour violences, injures racistes et refus de vente (le Monde daté 7-8 jan-vier), et fait l'objet, depuis le 2 février, d'une incuipation pour rébellion et outrages après des incidents qui l'avatent opposé, le 29 décembre 1978, à la gare Saint-Charles de Marseille, à deux poli-clers et à un agent de la S.N.C.F., a été entendu, mardi 6 février, par la commission d'expulsion. par la commission d'expulsion.
Convoqué pour avoir « troublé
l'ordre public », M. Sassi s'est
expliqué sur plusieurs faits antérieurs qui lui ont été également
reprochée et qui, selon son avocat,
M° Dany Cohen, ont été « exhumés pour la circonstance » (notemment procéditaine de tamment une distribution de tracts C.G.T. à Carpentras et à Berre, en 1974 et 1977). M° Coben Berre, en 1974 et 1977). M' Coben
a souligné que la procédure
semble avoir été accélérée à
partir du moment (septembre
1978) où M. Sassi a épousé une
Française et a sollicité sa nátirralisation comme Français.
La décision de la commission
d'expulsion sera connue sous
forme d'un arrêté du ministre de
l'intérieur, qui sera publié dans
un délai maximum de deux mois.
M. Sassi a reçu le soutien du
Comité de défense des libertés de
Marseille, qui regroupe des organisations syndicales, des juristes
et des avocais, la CIMADE, la
Ligue des droits de l'homme et
le Mouvement contre le racisme
et pour l'amité entre les peuples.

J. C.

Un choix unique de chaussures exclusivement pour homme, du 38 su 50, par demi pointure de la 6º à la 11º largeur.

PALAIS DE LA CHAUSSURE 39, av. de la République 75011 Paris Tel.: 357.45.92 Catalogue gratuit - Parking -

pieds grands

Ang.

E POOTE OF LANGUISMEN In homme transfe Comment and a

ا المديد العالم المدينة المدين

جامعے معاصد ہوں امری آئے قسم کے افاق

ng nga salah (186) Lampan salah dalah

から、1000年の新典 を対す。2000年 では4年4月 - 東

Had subserfy

i an ada

the Contact

i destruction o logic <u>conse</u>

...

The Venture

. . . . . . . .

and supplied the

Same of the state of the Burney Commercial State M:CREE on Bridge samiger opposite the Mar

Had to the telephone to the state of

the star travelers.

15 miles | 747

Large Congage

المكافئ الشارين والاراد

మైక ప్రకాశా హేం ఆమెక్ష్మ్ స్ట్రామా

- ಕ್ರಮಣಗಾಡಿ - ಡೆಕ್

hmdructeurs français, canadiens, et neerlandais sant en compétit

The second secon

pur livrer des avions à la marine r amarino il comicio il discria i fichiale più gred partie DC3 on September of differenties of abbase rentrantement de ses marigatemes et

finders constituted by the angula and community main, dentre ear arant their efficielten the gantier of soul en eine eine Centige ! auf altagate file weii en de cen त्राची । अपनीक्षाक्षणका है। विकास

1830 ALE 10 A The state of the s 1997年,1998年1998年

er bei beite beite This payment a ः । एक्ष्रीकृष्ट रेक्ष्मिक्ष्यक्ष्मिक्ष a "it Strategie Frieings de ceil " प्राप्ता *क* 

and the same

Versia peries

The soft in the late.

versit sa

್ಷ- ಕ್ಷಮಿಕ್ ಕ್ಷಮಿಕ್ ಕ್ಷಮಿಕ

中代36 日 1 日

والإستراقيل أنما en heightathan

er er er i graffe

on francisting

g arions multi-missions

AVANT DEUX MOU

**régie**ments en myseurs

Committee of the commit

يتربع به 

المواقعة والمراج

traces C.C 9617.0° 1978 **311** des;---10:::= 15.00 M. Core: Maria. BM4 er do List .

of North

Maria D



pieds grant larges

PALAIS DE LA CHAISE

- Caracogue Statut

LE PROCÈS DE LAHOUSSINE BRAHIM

### Un homme transformé

Il y a at moins deux éléments sur leagueis les psychiatres sont catégoriques au sujet de Lahoussine Brahim, qui depuis le 6 février comparaît devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis. En premier lleu, il n'était pas en état de démence au sens de l'article 64 du code pénal au moment de ses expéditions meurtrères contre des cafés (le Monde du 8 février). Certes sa responsabilité est atténuée, mais l'article 64 n'exclut la responsabilité que si les facultés mentales ont été complètement annihilées. En second lieu, « le fou à la mitraillette » ne présente plus aujourd'hui a aucune anomalie ayant une dimension psychiatrique ». Comme le dit lui-mème l'accusé, a depuis quaire ans, ca va mieux; je vais même excellemment ». Un revirement total, une métamorphose presente qui s'est opérée. revirement total, une métamor-phose presque qui s'est opérée, seion M' Henri Leclerc, à partir du moment où Lahoussine Brahim a cessé de prendre des neuro-leptiques.

### Huit rapports

Pour le reste, les psychiatres qui ont défilé mercredi 7 février à la barre reconnaissent qu'il n'est pas facile de classer « le fou d'Aubervilliers » dans la palette des comportements anormaux. « Il est passé par toutes les couleurs du catalogue psychiatrique », constate le docteur Yves Roumajon. « Une saga kalétdoscopique », note le docteur doscopique », note le docteur Serge Bornstein, Il est banal de relever que, en matière de psychiatrie, on n'est jamais sur de rien, que les aléas sont nombreux et que tout peut évoluer rapide-ment, comme l'indique le dotteur Bernard Defer.

Seule consolation pour cette science approximative : tenter d'anaisser les queiques facettes apparentes d'un personnage, à défaut de pouvoir trouver celles qui sont cachées. On a alors droit à une avalanche de formules ésotériques, à des appréciations définitives qui, chaque fois, entrainent de longues explications demandées par la défense et des contestations véhémentes. Laboussine Brahim, lui, trouve tout, simplement « extraordinaire often une heure un psychiatre ait pu apprécier toute su psychologie ».

Le cas était sans doute Scule consolation pour cette

queique peu divergents pour ten-ter de résoudre cette énigme. Le dernier a été rédigé le 17 janvier par le Dr Bornstein. Ce médecin raconte comment Brahim est 8 février).

passé d'une situation complète-ment psychopathique — où il affirmait qu'il avait « liquidé » deux mille Algériens, qu'il était le lieutenant de de Gaulle et que son père avait tué Filtier, — à un état stable, conscient, malgré un potentiel de dangerosité.

Certes, son intelligence, supérieure à la moyenne, lui a permis de remonter la pente, d'établir des liens d'affection profonde avec sa lemme et son fils, mais avec sa lemme et son fils, mais les raisons de cette résurrection restent un mystère. Les médecins expliquent que l'univers d'un milieu clos — la prison, — lui a permis de se retrouver, de se ressaisir. Cet homme qui, il y a dix ans, mitralilait avec frénésse les cafés arabes de la banlleue nord de Paris, lève le doigt pour demander la parole au président et expliquer calmement: « J'ai la chance d'avoir compris tout un tas de choses. J'ai maintenant une connaissance des choses de la vie et je voudrais en faire projiter

une connaissance des choses de la vie et je voudrais en jatre projiter les autres. Je sais, il y a une période où j'étais jou. C'est grave, c'est même très grave. »

Alors, peu importe maintenant de savoir si, à un moment ou à un autre de sa détention, il est devenu un simulateur, si la vérité saistrifique des expertifique des expertifiques des expertifications de expertif scientifique des experts a été prise en défaut. Aujourd'hvi, Lahoussine Brahim n'est plus Lahoussine Brahim.

MICHEL BOLE-RICHARD.

 Qui est le duc d'Abrantès?
 Pour mettre sin au conflit qui oppose M Maurice Le Ray, duc d'Abrantès, à M. Michel Junot, adjoint au maire de Paris, à proadjoint au maire de Paris, a propos de l'usage légitime de ce titre
(le Monde du 27 octobre 1978),
la première chambre civile du
tribunal de Paris a proposé, le
mercredi ? février, un protocole
d'accord par lequel M. Michel
Junot s'engagerait pour lui-même
et ses descendants à n'inspirer
aucune déclaration ou publication
oui puisse faire croire à l'exisqui puisse faire croire à l'exisqui puisse laire croire à l'exis-tence d'une parenté entre lui et le général Andoche Junot, duc d'Abrantés, et ses descendants. Elle invite les parties à lui faire connaître le 7 mars le résultat de leurs réflexions sur ce texte.

● Les deux derniers détenus

### DÉFENSE

### Des constructeurs français, canadiens, britanniques et néerlandais sont en compétition pour livrer des avions à la marine nationale

La marine nationale devra cholsir au printemps prochain l'avion qui doit remplacer sa quinzaine d'appareils anciens — de modèle DC-3 ou Neptune — utilisés pour ses liaisons à courtes distances, l'entrainement de ses navigateurs et le service outre

Plusieurs constructeurs français ou étrangers sont en compé tition, certains d'entre eux ayant déjà officiellement soumissionné tandis que d'autres en sont au stade des contacts officieux.

tandis que d'autres en sont au st

'e-contrat eût pu étre conclu à
la fin de l'année dernière si les
Pays-Ras avaient décidé d'acquérir — à la place d'un avion de
patrouille maritime amèricain qui
a été définitivement retenu — le
Breguet-Atlantic de conception
européenne. En effet, la marine
française aurait, dans cette éventualité, choisi, pour remplacer ses
DC-3 et Neptune anciens, le
hiturbopropulseur F-27 de Fokker.

Denvis les cortions pro-améri-

Depuis, les options pro-améri-caines de l'armée néerlandaises pour son équipement en avions de patrouille maritime ont incité le patrouille maritime ont incité le gouvernement français à écarter — à moins d'une décision de Fokker de baisser considérablement ses prix pour « casser » le marché — la candidature du F-27, vendu, à ce jour, par les Pays-Bas à près de six cent quatre-vingts exemplaires dans une soixantaine de pays.

Le constructeur néerlandais n'en a pas pour autant perdu l'espoir de conquérir le marché de l'aéro-navale française et, dans les mi-lieux militaires, on précise que Fokker continue de soumission-

De même, le groupe Dassault-Breguet et la société britannique British Aerospace ont fait leurs offres à la marine nationale.

### Des avions multi-missions

Avec son biréacteur Fai-con 20-G, déjà commandé par le service américain des garde-côtes à quarante et un exem-plaires, la société Dassault-Bre-guet fait valoir qu'elle est en mestire de proposer un avion mesure de proposer un avion multi-missions, capable d'effectuer des liaisons rapides, d'entrainer les navigateurs et d'allèger la tache des Breguet-Atlantic de lutte anti-sous-marine pour la surveillance de la zone écono-

British Aerospace, pour sa part a présenté la candidature de son biturbopropulseur H.S.-748 vendu à plus de trois cent cinquante exemplaires dans le monde. Conçu à l'origine comme un court-moyen-courrier d'une cinquantaine de places, le H.S.-748 existe aussi en version de transport militaire et de patrouille maritime.

Plus récemment, des contacts encore officieux ont été noués entre la marine nationale et la société capadienne De Ravilland qui appartient au gouvernement fédéral. De Havilland propose, en elfet, son quadriturbopropulseur Dash-7 qui peut transporter cin-quante passagers ou 6 tonnes de quante passagers ou à tomes de fret à partir de terrains très sommairement aménagés. L'adop-tion d'un avion de ce modèle pourrait être liée à l'acceptation par la compagnie Air Canada d'envisager favorablement l'ac-culcition de movel contriers

quisition de moyen-courriers européens Airbus.

Pour l'instant, aucun des par-tenaires de cette négociation n'a formellement émis de conditions à l'éventuelle conclusion d'un tel a reventuele concresion o un tel accord de contrepartie. A Air Canada, on se contente d'indiquer que tous les choix restent ouverts pour définir les types d'avions civils qui viendront complèter prochainement la flotte en service, et que cet examen en

cours des nouveaux avions sera achevé pour ce printemps.

Les DC-3, qu' servent à l'instruction du personnel navigant de l'aeronavale française, et les bimoteurs Neptune, principa-lement affectés au service outremer, seront retirés du service d'ici à 1983.

Pour 1979, il a été réservé, dans le budget de la marine, une somme de 260 millions de francs, en autorisations de programme. pour la commande éventuelle d'une douzaine d'avions de rem-

 $(\mathbf{x}_{i+1}, \ldots, \mathbf{y}_{i+1}, \ldots, \ldots, \mathbf{x}_{i+1}, \ldots,$ 

### JUSTICE

### Faits et iugements

### M. Stoddart s'est livré à la justice.

M. Thomas Stoddart, quarantetrois ans, ancien cadre au Credit
lyonnais, de nationalité britannique, accusé d'avoir détourné
une somme estimée d'abord à
37 millions de francs, et maintenant à 42 millions, s'est livré à
la justice française à son retour
du Brésil, mercredi 7 février
M. Jean-Pierre Michau, juge
d'instruction au tribunal de Paris.
l'a inculpé d'escroquerie, d'abus
de conflance et de laux en écritures de bunque. M. Sloddart, qui
était chargé au Crédit lyonnais
depuis 1973 des operations boursières sur les places de Londres,
de Johannesburg et de Hongkong, avait été licencié en novembre 1978. Il avait réalisé en
quatre ans un chiffre d'affaires
de 1 milliard 500 millions de
Irancs. Il a été écroué. M. Thomas Stoddart, quarantefrancs. Il a été écroué.

Le chel du service « bourse-étranger » de cet établissement, M. Georges Branchart, cinquante-deux ans, avait également été inculpé le 2 février et incarcéré (le Monde du 3 et daté 4-5 février).

### < Loubards > contre étudiants: sept arrestations à Marseille.

Sept jeunes gens ont été arrêtés par les policiers de Marseille, inculpés et écroués pour vol avec violence et dégradation volontaire de véhicule après l'agression de six étudiants de la faculté de Saint-Jérôme.

Les faits remontent au 31 janvier. Il semble que ce soit par désœuvrement que les sept « lou-bards », qui se trouvalent en compagnie d'autres amis, dans un bar, aient décidé d'aller « casser de l'étudiant » sur le chemin de la cité universitaire. Pour se distraire, ont-ils indiqué aux poli-ciers.

Après avoir garé leur véhicule, les jeunes gens arrétèrent un étudiant circulant à vélomoteur et lui réclamèrent un franc. Devant heure un psychiaire ait pu appre-cier toute su psychologie ».

Le cas était sans doute

complexe. Il a fallu huit rapports

complexe. Il c'inq autres étudiants furent aussi pris à partie. Une bagarre éclatait et bientôt chaînes, marteaux et couteaux étalent extraits du cof-fre tandis que montres, vêtements et argent changeaient de mains.

La panoplie ayant servi aux agresseurs, retrouvée dans leur véhicule, a permis de les identi-fier, un étudiant ayant relevé le n u méro d'immatriculation. Le bande ne semble pas en être à sa première agression. - (Corresp.)

● Accusés d'avoir brisé un parc-mètre à Paris, le 6 février à mêtre à Paris, le 6 février à 2 heures du matin, pour s'emparer de son contenu. Hugo Ansaldi, dix-huit ans, carreleur, et un garçon âgé de dix-sept ans ont été inculpés de vol et recel, le 7 février, par M. Camille Gérard, premier juge d'Instruction à Paris, qui les a fait écrouer, le premier à Feurry-Méroris le second au qui les a fait écrouer, le premier à Fleury-Mérogis, le second au service d'observation de l'éducation surveillée aux prisons de Fresnes (le Monde du 7 février). MM. Paul Esteban, vingt-cinq ans, brocanteur, et Roubine Nakkache, dix-neuf ans, marchand ambulant, arrêtés à proximité, ont également été incarcérés, l'un à Fresnes, l'autre à Fleury-Méroont egalente de incarderes, fun à Fresnes, l'autre à Fleury-Méro-gis. Ces quatre jeunes gens sont comnus de la police pour avoir déjà participé à des expéditions identiques.

### Une lettre du professeur Lortat-Jacob

Après la publication, dans le Monde du 26 janvier, d'un court article intitulé « les poursuites contre le projesseur Lortat-Jacob après la mort d'un malade ». M. Lortat-Jacob. usant du droit de réponse, nous prie de publier la lettre suivante :

Je considère, tout d'abord, que le titre de cet entresilet est dé-pourve d'honnêteté intellectuelle pour une double raison : il tend a me présenter comme l'objet de poursuites exclusivement person-nelles; il semble faire allusion à des événements récents.

Je n'ai pas besoin de vous rap-Je n'al pas besoin de vous rap-peler que dans cette douloureuse affaire, le n'al jamais été le mé-decin traitant du malheureux Alain Farcat, ni le chirurgien chargé de son opération et que mon inculpation ne repose que sur le fait que l'on me consi-dère comme le « directeur médi-cel » de le cilipieux or ce malade cal » de la clinique où ce malade a été opéré.

Par ailleurs, vous écrivez que a les inculpés contestent la vali-dité de la deuxième expertise ». Je ne suis pas à l'origine de la décision du parquet, qui a entendu soumettre le problème de cette expertise à la chambre d'accusation, laquelle vient d'ordonner le

supplement d'information que vous évoquez.

# LA MAISON DES BIBLIOTHEQUES

# standard vitrées



Haut 195 - Larg 94 - Prol 38/25cm contenance 120Vol club+



Haux 222 - Larg. 78 - Prof 38 cm. ersterement fermé à clé

### INSTALLEZ-VOUS

ULTRA-RAPIDEMENT... ET FACILEMENT vous-même...

# à des PRIX IMBATTABLES!

MODELES VITRES
Judaposables-Superposables-DémontablesAccordables sans fixation, per simple pose

150 COMBINAISONS D'ASSEMBLAGE per simple pose, sans livenim



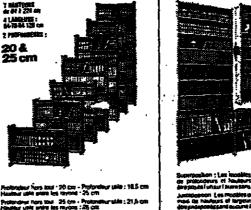



Profesional hors tout : 30 cm - Profesional rate : 26.5 cm Hauting wife entre les myons bits : 36 cm, suites : 23 cm

Visitez nos

**Expositions Vente** 

à Paris

61, rue Froidevaux, Paris 14\*

Magasin œvert le lundi de 14 h à 19 h

et les autres jours même le semedi de 9 h à 19 h

Métro : Deniert-Rochereau Gaité - Raspai - Edgar Cumel Autobus : 28, 38, 58, 68

FRANCE

### **ENSEMBLE STANDARD: exemple d'utilisation** de meubles d'angle

JUXTAPOSITION DE MODELE GRANDE PROFONDEUR



Ensemble constitué par la juxtaposition et la superpo-sition de modéles standard tous formats et de 1/4 de ronds réunis par un de nos meubles d'angle. Contenance : env. 360 vol. club + 126 gros vol.

(30 ou 38 cm) sans aucune fixa-tion par simple pose, permettant l'instaliation d'un poste de télé-vision. Largeur de l'ensemble 250 cm - Hauteur : 222 cm -Contenance : env. 350 volumes fru pout êtress composée par l'uli-

(qui peut être augment ée par l'uti-issaon de 1/2 (ableties "libraire")

The Houland M. 44 39 42 "Cleanent-Ferrand 22. Iuw Georges-Custerceau, tht 90.97 05 "Channolik 59. Tue Sant Lauserd, tif. 42 55 75 S rur Esquermoga, IAL 55 69 39 P nye ar is Republique, IIII 26 38 SI "Narpolle 109 ne Paradis, 164, 37 60 54 "Nontrolline 8 ne Salten, 161, 58 19 32 Delta, 161. 74 5/9 35 18 qual E - Zola (prés du muséro), sel. 30 26 77 Front de Spare 2000, 43, roe des Charmeon, Mt. 71 96 72 ramorany verse Gui-de-Gastle (Esphesde), set 61 08 24 2-1 (sub-pp-to Dayrade, 164 21 06 70

gerji git - Bantustan jorës das Hydiesi, jëli ĉi (g) 28 Convert Stati les plans, militar le kurandi "Termi le lynd: "Sormi la lynd; maljih ETRANGER

Geneve (271, Soverce S.A. 17, or Helvetope 37, tal. (22) 35 16 21 PAYS-BAS: Brender 1406 N.A., Mice's Gran

Vienne 1910, \* osmos fluctifigadurg, Novembris, set (227) 52 70 21

# EXPEDITION RAPIDE ET FRANCO

Adresse .....

ou appelez 320.73.33 (24 h./24)

Meubles por ELEMENTS Meubles RUSTIQUES Meubles de STYLE

DEPARTEMENT SUR MESURES

0

BON Pour un cataloque en couleurs MO 72
GRATUIT à retourner à LA MAISON DES BIBLIOTHEQUES 75680 PARIS CEDÈX 14

Veullez m'envoyer sans engagement votre CATALOGUE BIBLIO-7: NEQUES VITREES OU NON contenent tous détails : hauteur, largeur, protondeur, bots, contenance, demande de devis, etc. Nom .....

Code Postal ...... Ville .....

La section < ski-études > du collège de Modane (Savoie)

### Cours et courses contre la montre

Modane. — Partout la nelge épaisse au fond de la vallée de Maurienne ardoisée ou Modane passe ses hivers. Avec le ski com-me planches de salut. Les touristes qui processionnent vers les cimes ont redonne un peu de vie au pays. L'industrie de la neige au pays. I mutatire de la leige a permis à quelques-uns d'éviter l'exode, et les petits Savoyards qui naissent a chaussés » sont, des quatre ou cinq ans, de redoutables avaleurs de bosses ou des vedettes

de la godille.

A Modane, depuis 1972, la section « ski - études » du collège de tion « ski - études » du collège de la Vanoise prépare les futurs champions. « Il ne s'agit nullement d'une formation aux métiers de la montagne, explique le prin-cipal, mais bien d'une préparation intensive pour des résultats compétitifs. » Vingt et un élèves triés sur le volet, pour qui on a prévu un aménagement des ho-raires, un régime spécial, tous tendus vers la victoire, « En stage à Noël, ils passaient cinq cents piquets de slalom par jour, et les flies de la section de ski de fond convraient plus de 50 kilomètres.

### Privilégiés ?

Pour « mériter » cet entraîne-ment forcé, les « espoirs » doivent franchir les obstacles d'une sélection sévère : « Nous les recrutors sur leurs résultats sportifs, en fonction du nombre de points qu'ils ont obienus aux normes de la Fédération française de ski, et la Fédération française de ski, et aussi, bien sur, d'après leur niveau d'étude. En réalité, ajoute le principal du collège, cette formule évite à ceux qui font de la compétition d'accuser de trop grands retards scolaires. » A la saison, les vingt et un de la section ne cessent de courir dans les Alpes. Chaque dimanche lis vont d'une station à l'autre défendre les couleurs de leur club et gagnent. station à l'autre delendre les cou-leurs de leur club et gagnent quelques points au barème, « S'il y en a un qui ne suit pas en classe ou qui n'a pas de résultats sportifs, il est « mis à pied », confle le responsable de la sec-tion, M. Decrèau. L'an dernier, le « comité de section » en a étiminé dir sur mind mi out répoint les

dix sur vingt, qui ont rejoint les classes normales! » D'autres attendent au portillon. D'autres attendent au portillor. Les parents poussent leur rejeton pour peu qu'il se soit distingué dans des courses de village, qu'il ait remporté sa première tome de Savole. Ils imaginent aisément leur « poussin » en tête du classe-ment. Les pères conseillent, conduisent, consolent sur les pisDe notre envoyé spécial

De notre envoyé spécial tes, fartent et font les « petites locomotives ». Les enfants se voient déjà à l'arrivée. « L'équipement est aux frais des parents. Les élèves ont jusqu'à trois paires de ski à 1 000 francs la paire », précise M. Decréau.

La section « ski-études » est à la mesure de ces ambitions coûteuses. Une fois sélectionnés, de l'autre côté du barrage, c'est un monde à part avec ses règles et ses rythmes, pas une élite mais un groupe complice en plein cœur de l'établissement. A Modane, ils ont « leur » ateller où ils réparent leurs skis et un local pour se chausser, des placards à eux, un uniforme, des fanions et des résultats dans les journaux locaux, leurs palmarés, leurs coupes. « Les autres disent qu'on est des priviépiés, explique une petite fille de donze ans, parce qu'on fait du ski pendant qu'us sont en classe. » « Il faut à ces enfants des aliments plus énergétiques, reconnaît le directeur. Les autres passent leur temps à lire, ils vont au cunéma, ils s'ennuent », constate Alain, quinze ans. L'an prochain, il ira au lycée de Moûtiers, dans la section « sport-études » du se-cond cycle.

il ira au lycée de Moûtiers, dans la section «sport-études » du second cycle.

Dès qu'ils ont l'âge de dix ans, le «sport-études » encourage leur ardeur à se battre pour gagner. Ils en retirent parfois un léger sentiment de supériorité. « Le dimanche on se lève à 5 ou 6 heurs sour aller courir tandis que ress pour aller courir tandis que res, pour aller courtr, tandis que les autres peuvent faire la grasse matinée; ils sont mous, nous sommes durs. » Sans jamais le dire, ils espèrent

tous avoir un jour leur photogra-phie ornée d'un ruban tricolore dans la vitrine du magasin de sports de la ville, comme Philippe Hardy, de Modane, membre de l'équipe de France. « Le sportétudes lui a permis de décrocher son bac c'est tout de même mieux que rien, se souvient aujourd'hui son père devant l'impressionnant « press-book » du fils. « Je lui disais d'aller au cinéma; c'est lui qu îrefusatt. De-main je cours, répondaii-il. Il était raisonnable. »

### . « Il faut choisir »

là une pédagogie plus ouverte conseille de ne pas mettre les élèves en concurrence.

L'attrait du ski est nécessaire-

L'attrait du ski est nécessairement le plus fort : « Je préjère la course à la classe », conclut Marie-Neige, douze ans. Qui, à cet àge, n'en dirait autant? « Nous arons des enjants heureux, pense M Decréau, et puis cette vie de Spartiate leur jorme le caractère.» De quelles victoires demain sarat-til fait? Dans la petite station de la Norma, près de Modane, M Gilles Brenier, moniteur, cherchs le client. Il a fait partie de

ne reprendrai pas mes études à présent, c'est trop tard. »

« Il y a un leurre à vouloir faire en même temps du sport et des études. Il arrive de toute façon un moment où il faut choisir. si l'on veul continuer la compétition de heut risesur. l'on veul continuer la compétition de haut niveau », pense M. Capitole, président du club de ski local. On a ouvert au lycée d'enseignement professionnel de Saint-Michel-de-Maurienne, une classe de préformation aux métiers de la montagne. On y prépare aux activités de guide, de moniteur de ski pour l'hiver, et pour l'été de maçon ou de menuisier. Une autre attention éducative qui permet mieux aux élèves de rester au pays, où a politique tive qui permet meux aux eleves de rester au pays, où a politique de prestige ne se confond pas avec les rèves de gloire. « Ceux qui ont la « grosse tête », je m'arrange pour que cela leur passe, dit M. Decréeau, Non ce ne sont pas de juturs champions. Je préfère dire qu'ils vont bien pour leur due. »

Modestie de convenance qui cache une apreté de vaincre, d'être le meilleur. Mme Voutier sert dans un restaurant des Karellis : « Dans l'équipe de France, mon fils ? Oh, nous n'y pensons pas. » Mais elle s'est sal-gnée aux quatre veines pour l'équiper des pieds au bonnet. Prof on pa peus qu'à co mème Brei, on ne pense qu'à ça, même si « l'objecti/ premier ce sont les études », comme l'affirme le direc-teur du collège, M. Champion.

Isaac -, — M. André Alba, décédé le 28 janvier dernier,

a eu une influence notoire

sur l'enseignement de l'his-

M. André Burguière, histo-rien, professeur à l'Ecole des

hautes études en sciences sociales — et qui fut son

élève, — nous apporte son

Qui ne sa souvient avoir appris

l'histoire dans les « Mailet-Isaac »,

revus par André Alba. Mettre à jour

ces manuels, véritables bibles de

l'histoire laïque et républicaine, être celul qui ractifie, qui nuance, qui

introduit les acquis récents de la

recherche historique, devait plaire à

l'élécante modestie d'André Alba, à

son goût de l'exactitude, à sa pro-

bité intellectuelle. C'est une œuvre

importante qui s'est accomplie ainsi

en se dissimulant derrière l'autorité

originelle de Maliet et Isaac : Impor-

tante parce qu'elle représentait, sous une forme vulgarisée de très grande

qualité, un état assez complet de la

science historique française autour

toire façonnait, jusqu'à la fin de la

IV République, les catégories poli-

Mais cette cauvre ne dit pas

l'essentiel, c'est-à-dire l'influence morale (n'ayons pas peur du mot) el

Intellectuelle que ce grand enselgnant a eue sur tous ceux qui ont été ses élèves. Qui parmi ceux qui

ont été en khâgne au lycée Henri-IV,

entre 1929 et 1959 — c'est-à-dire

beaucoup de gens que l'on retrouve

aujourd'hui universitaires, écrivains,

journalistes, hommes politiques..., — ne se souvient du « Maître » Alba,

de son profil algu et de son humour

frold qui falsaient penser à Louis Jouvet. Homme de grande culture.

il présentait l'histoire du dix-neuvième siècle avec un scepticisme sourlant

qui sentait bon la IIIº République. Il racontait avec un taient digne d'Anstole France ou de Daudet. Ainsi évoquant les exécutions sommaires de communards pendant la Semaine

sangiante : - Cinquente communarda qui avaient été pris les armes à la main, turent alignés contre le mur du Palais du Luxembourg. Le leu fut

ordonné. On releva cinquante, et un

< Socialiste de désir »

Il excellalt surtout dans l'histoire

des idées et des doctrines politiques

ce qu'on appellerait aujourd'hui l'his

toire des idéologies. Une sympathic

naturelle le porteit vers les socia-

lismse utopiques, et l'idealisme qua-

rante-huitard qu'il connaissait admi-

rablement. Le mélange d'ironie et d'empathie à l'égard du sujet traité - encore plus quand le sujet était un

individu — qui imprégnait ses cours

donnait le quût de la réflexion histo rique. On ne peut pas dire qu'il

alt influencé sur le plan théorique

ou méthodologique les historiens qui

ont été ses élèves. Mais il a suscité

A nous qui suivions ses cours au

des vocations d'historien.

cadavres. Un passent peut-être.... -

tiques des Français.

des années 40 importante écolemen parce que l'enseignement de l'his

témoignage.

TÉMOIGNAGE

Le « Maître » Alba

Professeur durant trente les tanks soviétiques écrasaient la

ans en classe de première révolution hongroise, ce libéral, supérieure, collaborateur de socialiste de désir, paraissait déjà

# Le projet de réforme des études médicales suscite de nombreuses réactions

Après la divulgation des grandes lignes du projet de réforme des études médicales. quí sera proposé au Pariement au printemps prochain («le Monde» du 7 janvier), un certain nombre d'organismes représentatifs nous ont fait connaître leurs premières réactions. La plupart de leurs représentants avaient été consultés, même si, comme le fait remarquer le professeur Lortat-Jacob, président du conseil national de l'Ordre des médecins. aucun texte définitif n'a été soumis encore aux parties intéressées.

■ L'ORDRE DES MEDECINS:

approbation sous condition.
Rappelant que l'Ordre des médecins avait demandé, depuis des années, une réforme des études médicales, le professeur Lortat-Jacob constate son accord avec les grands traits du projet actuel. Il semble, écrit-il, que l'on s'ache-mine vers des solutions raison-nables. Même si des dispositions d'ordre pratique non dépourvues d'importance, en particulier en matière d'épreuves de sélection, du collège, M. Champion demeurent toutefois imprécisées CHRISTIAN COLOMBANI. et seront à apprécier.

pouvoirs. Nous ne pauvions nous

troo v croire, ces humanistes kan-

tiens que Paul Nizen avait peut-être un peu trop vite dénonces comme

les chiens de garde de la bour-

geoisie. Vingt ans après, ayant épuisé

paradis totalitaires, les beaux esprits redecouvrent les droits de l'individu.

Combien d'anciens ou de nouveaux

articles pour redire à l'infini ce que

d'autres ont pansé pour eux ne

compteront dans l'histoire de leur

temps one pour avoir copieusement

monde ? En revenche, les choix intel-

lectuals de notre époque demeura-

ront mystérieux à ceux qui voudront

en taire l'histoire aussi longtemps

qu'ils n'auront pas retrouvé la trace

des maîtres qui, comme André Alba,

ont écrit, et de façon indélébile,

ANDRÉ BURGUJÈRE.

dans la conscience des autres.

fession.

Marquant son accord d'ensemble sur le projet, le C.S.M.F. déclare que l'adaptation de la formation médicale aux exigences praticiennes impose que la profession médicale aux exigeniquement siructurée, à la détermination des objectifs de la formation, techniques, relationals, démographiques. Des collègues régionaux ou mationaux d'omnipraticiens et de spécialistes peuvent constituer un cadre adéquat à une concertation permanente et organisée entre l'Université, les étudiants et la profession elle-même. >

Le C.S.M.F. insiste sur « la par Le C.S.M.F. insiste sur « la par-ticipation effective de la profes-sion à l'élaboration des textes d'application de la réforme, qui doit permettre d'éviter des dis-torsions toujours possibles par rapport à la finalité d'un profet capital pour l'avenir de l'exer-cice médical et de la santé du pays ».

• L'ASSEMBLEE DES ENSEI-G N A N T S D'ANESTHESIE REANIMATION - ANESTHE-SISTES: une bonne réforme.

Le projet inclut l'anesthésie -éanimation dans l'internat qualifant. « conformément aux vœuz lifant. « conformement aux voeux que la profession a inlassable-ment formulés ». Elle souhaite maintenant que le recrutement au niveau du concours tienne compte des besoins de la nation.

• LES INTERNES DES VILLES DE FACULTE: de sérieuses réserves.

« Le climat d'austérité sous le quel cette réforme voit le jour et les imprécisions qu'elle récète, déclare Jacques Belghiti, son se-crétaire général, nous inquiètent. Jules Isaac — notamment un homme d'une autre époque, de pour la remise à jour des l'époque d'Alain, dont îl avait été le fameux manuels - Mallet - collègue, et du citoyen contre les On se préoccupe de l'enseigne -ment lorsqu'on veut réduire le nombre de médecins et de spécia. empêcher de respecter, même sans

listes.

L'internat est devenu esser tiellement une voie parallèle de formation de spécialistes qui ne correspondait pas du tout à sa vocation miliale, celle d'être le premier grade d'une currière hospitalière. L'existence de deux de la company de la formation de la company de pointere. L'existence de deux voies parallèles de formation ap-paraissait dès lors illogique et la notion d'internat qualifiant une nécessité que le projet réalise. Ainsi, l'interne ne sera plus un médecin hospitalier, mais un spé-cialiste en formation.

» Mais que reste-t-il alors de la première étape de la carrière hospitalière? Le recrutement des nouveaux internes se fera sur les résultats universitaires. C'est un aspect positif qui permet de ren-forcer un enseignement trop souporter mensequement trop souvent négligé. Aucun moyen supplémentaire n'étant prévu (car
cette réforme ne coûtera rien!!
il ne risque d'en subsister qu'un
renforcement de la cooptation.
On ne retrouve aucune précision

• LA CONFEDERATION DES sur le statut offert aux e ta-SYNDICATS MEDICAUX
FRANÇAIS (C.S.M.F.): pour une participation de la profession.

Marquant son accord d'ensemble sur le projet. le C.S.M.F. déclare que l'adaptation de la formation médicale aux exigences praticiennes impose que la profession médicale participe profession medicale participe effectivement, et de jaçon organicales internes s'inquiètent également de savoir à qui incomberg la responsabilité des profession médicale aux exigencies praticiennes impose que la profession medicale participe que la profession medicale participe que la profession medicale participe declares s'internes s'inquiètent également de savoir à qui incomberg la responsabilité des profession con characteriste des internes s'inquiètent également de savoir à qui incomberg la responsabilité des profession con characteriste. En Vel JOURS LE CHA

n Les unernes étatent restés, concluent les internes, relative, ment indépendants des patrons par rapport au reste du personnel médical et exigeants sur leur avenir. Faut-il croire que c'était trop?

• LE SYNDICAT DE MEDE-CINE GENERALE (S.M.G.); abstraction hospitalière et pratique quotidienne.

pratique quotidienne.

« Ce projet porte uniquement sur la partie terminale des études hospitalo - universitaires. Plutôt que d'essayer de réintroduire la clinique, si négligée dans les premiers cycles, il a la prétention de compenser cette insufisance en allongeant d'un an le cycle terminal et en améliorant par la transformation du stage interné en un « résidanat ». Sur le plan du savoir technique pur que vaudra ce « résidanat »? Le résident, comme l'interne sanitaire auquel il va succèder, petit chef dans la hiérarchie hospitalière, suns encadrement pédachef dans la hiérarchie hospitalière, suns encadrement pédagogique, ne sera-t-il pas davantage un employé hospitalier
exploité qu'un étudiant?
» Mais surtout à quoi sert ou
futur médecin de quartier ou de
village une année supplémentaire
et cette année supplémentaire

si cette année, comme les pré-cédentes, est consacrée à l'ap-prentissage d'une médecine hos-pitalière technique, scientifique, inhumaine, bien éloignée de ses futures conditions d'exercice? A futures conditions d'exercice? A quoi sert de prolonger un enseignement aussi inadéquat? Ce serait bien davantage par des stages auprès du praticien que le futur généraliste pourrait ajfûter ses armes.

» Rélas, ces [stages possibles], seulement dans un système de rétribution à la fonction, sont donc relégués aujourd'hui à la portion congrue, pour des ruisons

portion congrue, pour des raisons manifestement économiques. Ce manifestement économiques. Ce serait surtout par le perfection-nement continu post-universitaire et extra-universitaire, dont hélas le projet ne parle pas, beaucoup plus que par un e rab de C.H.U. » que nos futurs confrères pour-raient compléter leur savoir au contact et en fonction des hésoins réels de leurs usagers.»

• L'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF - Renouveau, proche des communistes) : méliance totale.

a La baisse scandaleuse du nom-bre de médectns », « la répartition des stages en fonction des notes obtenues », « les lacunes parsis-tantes du deuxième cycle », « l'aggravation de la sélection » sont autant de raisons de l'opposition des étudiants de l'UNEF au pro-

### APPRENEZ L'ANGLAIS EN ANGLETERRE COURS SPECIALLY DE PARILES Hôtel confurtable et école dans vême bâttorest

- ★ 5 hepres de cours par jour, p de limite d'àge. ★ Petits groupes (mayennes 9 étud.) ★Ecquieurs dans toutes les chambres Econteurs dans toutes les chambre Laboratoire de langues coderns. Ecole reconnue par la ministre d'Édocation auglais. Piscine untérieure chautiée, saun atc. Situation tranquille hord d
- mer. 180 km de Londres. Ecrire: au : REGENCY RAMSGATE KENT, B.-B. Tél. : TRANET 512-12 gu : Mang Boalligs. 4. : Fang (a) Persévérance, 4. : Fanguagne fél. : 959-26-33 en soirée

Mals ceux qui n'atteignent pas un haut niveau de compétition sont-ils réellement bien armés sont-ils reellement bien armes pour affronter l'enseignement supérieur, professionnel, ou la vie active? La formule met sur le même plan des activités contradictoires : d'un côté les joles concrètes du ski, de l'autre des études abstraites dont l'utilité n'est pas evidente et immédiate. Des approches opposées : ici l'esprit de compétition est le fondement d'une discipline acceptée ;

che le client. Il a fait partie de la section « ski - études », puis de l'équipe de France. On l'en a chassé du jour au lendemain. « Je

Un recueil collectif regroupant les techniques du jeu et du langage en laissant une large place à la créativité burlesque et poétique.

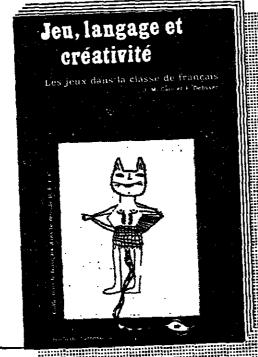

Collection B.E.L.C. derniers titres parus:

- L'évaluation par les tests dans la classe de français -Jean-Claude Mothe
- Les constructions fondamentales du français -Pierre Le Goffic, Nicole Combe McBride

 Le Français technique - Gérard Vignier , Alix Martin Hachette/Larousse

### Contrôle renforcé dans le choix des sujets du baccalauréat 1979

Le ministère de l'éducation a décidé de « durcir » la procèdure d'élaboration et de choix des sujets pour la session du bacca-lauréat de 1979. A la dernière session, en ellet, l'épreuve de mathématiques de la série C, dans les aradémies de Paris, Cré-teil et Versailles, avait été jugée ei nadapite», et il avait falin noter sur 28 au lieu de 20 pour rattraper la « formulation derou-tante» du problème de mathé-matiques. Le taux de réussite avait chuté de près de 6 % dans cette série en région parisieune cette série en région parislenne (le Monde des 7, 9-10 et 25 juil-let 1978).

let 1978).

A la demande du ministre,
M. Christian Beullac, une enquête administrative a été menée
par la direction des lycées et
l'inspection générale. Le directeur des lycées, M. Jean Saurel,
a conclu le 7 février qu'il y avait
eu effectivement des « difficuités » dans l'énoncé du prohième, mais que la procédure
suivle et le sujet retenn étaient
« sirictement co n form es aux textes et au programme ».

Cependant, pour éviter à l'avenir ce que M. Saurel appelle des
a incidents de parcours » dans
le choix des sujets, on va « mus-

cier » cette année la procédure : • Les instructions destinées aux « concepteurs de sujets » (« projesseurs chevronnes » choisis par le recteur d'académie) seront « vigoureusement rappelees a avant chaque session. instructions, qui datent de 1973 (névisées en 1974 et 1975), précisent blen que les sujets ne doivent être ni trop longs ni trop difficiles, et surtout faisables par des candidats « moyens ».

Le président de la commission de choix (généralement membre de l'enseignement supérieur) devra remettre au recteur un rapport écrit certifiant la conformité et la « faisabilité » des sujets proposés. Auparavant il se conteniait de fransmettre au recteur les sujets retenus par la commission. moment où la guerre d'Algérie com-mençait à gangrener la France, où

● L'inspecteur général ou l'ins-pecteur pédagogique régional dé-légué, chargé du contrôle des sujets, deva, lui aussi, remettre au recteur un rapport écrit, au lleu de donner simplement son « avis ». Le recteur ne pourra retenir un sujet que lorsque les deux rapports seront concordants deux rapports seront concordants

• Tont sujet retenu sera obligatoirement testé avant son adoption définitive. Il sera soumis à un professeur n'ayant pas par-ticipé à son élaboration. Celui-ci remettra un rapport certifiant sa « faisabilité ». Le test était jus-qu'à présent facultatif.

C'est seulement lorsque le recteur aura trois rapports concor-dants qu'il pourra retenir défini-tivement un sujet.

● La C.G.T. demande la convo-cation du Conseil supérieur de l'éducation nationale. Dans une lettre adressée au ministre de l'éducation, M. André Ailamy, sereducation, M. Andre Allamy, se-crétaire de la CG.T., écrit : « La mise en place des mesures de « redéploiement » prévues (...) pour la rentrée 1979 se traduit par des menáces de centaines de fermetures de classes en mater-nelle mindire et second desinelle, primaire et second degré. » Aussi l'organisation syndicale de-mande-t-elle une réunion en mande-t-elle une réunion en séance extraordinaire du Conseil supérieur de l'éducation nationale avec comme unique point à l'ordre du jour « les mesures à prendre pour la rentrée scolaire 1979 ajin de répondre aux besoins de la jeunesse, des familles et du pays n

LE MONDE. net chaque jour à la disposition de ses lecieurs des rubriques LES BUREAUX

# MÉDECINE

### M. PHILIPPE LAUDAT SUCCÈDE A M. CONSTANT BURG A LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'INSERM

M. Philippe Laudat, directem scientifique de l'INSERM, a été

scientifique de l'INSERM, a étà nommé directeur général de cet organisme sur proposition de Mine Simone Veil, ministre de la santé et de la famille.

Il succède à M. Constant Burg. (le Monde du 8 février).

Né le 1= novembre 1930 à Boulogné-sur-Seine, M. Philippe Laudai a fait set études secondaires et universitaires à Paris. Chef du laboratoire de pathologie expérimentale et du laboratoire de pathologie médicale de la faculté de médecine de Paris, le docteur Laudai entra en 1954 à l'Institut national d'hygiène, qui devient par la suite l'INSERM.

Maitre de recherches en 1964, directeur de recherches en 1964, directeur de recherches en 1972, directeur de recherches en 1972,

puis directeur du Groupe de 18-cherches sur le metabolisme des lipides, il devient conceiller acientitique pour l'endocrinologie au-près du directeur genéral de l'INSERM, et est nommé ensuite directeur scientifique de l'INSERM

Ses principaux travaux scienti-liques ont été consucrés aux pro-blèmes de l'endocrinologie et de la nutrition (hyperplastes congé-nutales des surrénales, syndrome de Cushing, dyslipémies), ainsi qu'à la neurologie, où il participa a la mise au point du diagnostic et du traitement de la maladie

de Rafsum.

M. Philippe Laudat est membre de nombreuses sociétés savantes françaises et étrangères. La connaissance parfaite qu'il a acquise depuis cinq ans des méca-nismes de l'INSERM et des struc-tures de la recherche, sa longue collaboration avec M. Burg, per-metironi d'assurer ainsi une transition sans heuris et une continuité de la politique engages.

es médicales actions

En vente à partir d'aujourd'hui JOURS DE FRANCE: NOUVEAU FORMAT LE CHARME DE SES PHOTOS:..



vous y trouverez cette semaine :

LA MODE DE CHANEL

Un grand reportage en FLORIDE et la mode à deux

le passionnant roman

« DIANE ET ANTONIA » et un nouveau et captivant roman

« LES ROUGEVILLE »

• les dessins humoristiques

- de Faizant, Kiraz et Blanc
- la télévision le cinéma la décoration • toute l'actualité en photos
- la beauté et la santé
- les petites nouvelles auto-moto aviation • · la recette de cuisine • l'horoscope, etc.
  - PRIX:5F

### A Puebla

### Les premières interventions publiques traduisent un large mécontentement

Puebla. — Pluie d'interventions le 7 et le 8 février, en assemblée plénière, sur les textes présentés par les commissions. Il fallut se rendre à l'évidence : si l'on continuait à laisser les membres de l'assemblée se prononcer à loisir, on devrait prolonger la conférence de plusieurs jours. Aussi, la présidence a-t-elle

limité à trois minutes le temps de parole et recommandé de remettre le maximum de remarques par écrit. Les votes « oui », « non », oui avec réserves - sur l'ensemble des documents devraient en effet commencer dès le dimanche 11 février et les derniers amendements être intégrés pour mardi, dernier jour de la conférence.

A en juger par les interven-tions, résumées à l'attention des journalistes, un grand nombre d'évêques sont fort mécontents de la rédaction du document numéro un intitulé Vision pastorale de la réalité en Amérique latine, rédigé sous la responsabilité du cardinal modérateur Avelar Brandao Vilela (Brésil). Il est difficile de jauger la représentativité des évêques qui ont critique ce texte, mais leur avis sera certainement pris en considération selon les règles démocratiques d'usage. Sur les trente-deux interventions commu-niquées à la presse, rarissimes sont celles qui ont exprimé un

### CINQ JOURNALISTES SE SONT VU REFUSER LEUR ACCRÉDITATION A LA CONFÉRENCE

(De notre envoyé spécial.) Puebla. - Remous chez les journalistes. Solxante-cinq d'entre eux — soit environ la moitié de l'effectif actueilement à Puebla — ont signé une pétition pour pro-tester contre le refus du CELAM d'accréditer cin q journalistes. Ce sont:

Saturnino Rodriguez, prêtre espagnol, rédacteur de la revue Ecclesia et envoyé spécial de la Radio-Tèlévision espagnole; Téofilo Cabestrero, religieux clarétin espagnol, envoyé spécial de Vida Nueva et de Vida Religiosa; Gary MacEoln, laic nord-américain, auteur d'un livre sur l'Amé. cain auteur d'un livre sur l'Amécain, auteur d'un livre sur l'Ame-rique latine ; Enrique Masa-jèsuite, envoyé spècial de *Proceso* et de la télévision mexicaine ; Alfonso Castillo, jésuite, directeur de la revue théologique de Mexico,

Cette pétition a été lue au début de la conférence de presse du mercredi 7 février. Elle réclame la réparation immédiate de ce qui est appelé une discrimination et une atteinte à la liberté d'expression; faute de quoi, les informa-teurs pourraient refuser de continuer à participer aux conférences de presse. Mgr Dario Castrillon, président

du département des moyens de communications sociales, a précisé que ces décisions avaient été prises par Rome, non « pour des motils ideologiques», mais pour des raisons que a par respect pour les personnes», il n'était pas possible de divulguer. Cette formule, pour le moins maladroite, a pro-duit un effet contraire à celui qui était recherché. Elle a été jugée diffamatoire par insinuation. La réalité est autre : en effet. l'un des journalistes se serait vu reprocher « son manque d'objectivité et de sérieur » (Gary MacEoin). Quant au jésuite mexicain, il se serait rendu «cou-pable » d'avoir tenu à Mexico une réunion de membres de revues chrétiennes fort critiques à l'égard de Puebla. — H. F.



Lac. The PP 105 Kine

### De notre envoyé spécial

Esther, supérieure de l'union Sainte-Ursule, qui a retrouvé dans le document « le Souffie de Medelline » et une juste appréciation des angoisses des peuples

américains.

Quant aux autres, ils se sont livrés à un véritable tir à boulets rouges. Qu'on en fuge : excès de préoccupations sociales, économiques ou politiques: insuffisance d'accent sur l'évangélisation proprement dite; insistance unilatérale aur les communautés de base; horizontalisme; triomphalisme; manque d'objectivité; oblitération de la menace marxiste; oubli des populations indigènes; non-élucidation des causes de la pauvreté; absence de jugement des valeurs et des aspects spécifiquement religieux.

a Nous sommes des pasteurs et non des sociologues, a fait toute-fols remarquer Mgr José Melcoza. Osorio (Mexique). Prenons garde de ne pas trahir notre peuple. » « Ce n'est pas être horizontaliste que d' « accompagner » les an-goisses de notre pays. Une vision temporelle est absolument nécessaire pour décrire la réalité », ont déclaré Mgr German Schmitz cerare agr German Schmits
(Pérou) et Mgr Proaño (Equateur). « Reconnaissons humblement que l'Eglise n'a pas eu
parjois une vision lucide fuce à
l'esclavage ou aux ordinations des
métis », affirme Mgr Constantino
Maradei (Venezuela).

Le Père Arnaldo Aldama (Cuba) demande que l'on étudie à part le problème du marxisme, car e il ne serait pas pasioral de traiter de la même manière ceur qui essaient de changer le monde et ceux qui ne le font pas (sécr-rité nationale, capitalisme) ». Quant au Père Luis Patino (Colombie), secrétaire général de la Confédération des religieux en

Amérique latine (CLAR), il sug-gère que l'on dépasse la fausse dichotomie entre verticalisme et horizontalisme grâce à l'Incar-nation. « Les hommes de foi, dit-il, ne peuvent plus parler de Dieu sans parler de l'homme, ni parler de l'homme sans parler de Dieu. Pour les chrétiens, û n'y a pas deux histoires, il n'y en a qu'une, celle de Dieu avec les

> Voilà donc l'assemblée face à ses contradictions. Elle va se trouver dans l'obligation, pour obtenir un vote final positif (70 % des voix sont requises), d'éduicorer certains textes. Un premier sondage de l'assemblée a résèlé que cutre le document révélé que outre le document numéro un dont il vient d'être question, le document numéro onze sur le ministère hiérarchique avait été, jui aussi, très froidement accueilit, alors que celui sur Evangélisation et promotion humaine a rencontré un accueil

favorable.

A en juger par la conférence de presse dannée quotidiennement par de nombreux évêques (cinq à six par jour). l'assemblée est composée d'une majorité de prélats manquant quelque peu d'envergure, avant bout soucleux de doctrine et de théologie plus ou moins abstraite, et insuffisamment attentifs aux aspirations quotidiennes de leurs fidèles. En Amérique latine, comme partout ailleurs dans l'Eglise catholique, on retrouve la même difficulté: sauf exception, Rome désigne sauf exception. Rome désigne comme responsables de diocèse des hommes, certes pleins de bonne volonté et loyaux envers le Saint-Siège, mais ayant une personnalité moindre que celle de nombreux membres des grands ordres (jésuites, franciscains...), d'où les tensions constatées depuis déjà allusiaux années auten la CA. tensions constatées depuis déjà plusieurs années entre la CLAR et le clergé séculier, évêques et

HENRI FESQUET.

### CHEZ LES INDIENS DU GUATEMALA

### Une femme vaut dix fois moins qu'une mule

De notre envoyé spécial

Puebla. - La conférence épiscopale de Puebla semble décidée à consacrer une partie à la promotion de la temme. Elle devrait aller au-delà des conclusions de Medellin qui, sur ce point, étalant qualqua peu sommajres. Le pape lui-même · n'a guère traité, dans ses allocutions au Mexique, de cette question, qui se pose pourtent d'une manière algué Si la temme est, tima d'une discrimination dans la plupart des pays du monde, en Amérique latine, elle l'est encore devantage. Mechine à faire des enfants, à ia merci d'hommes généralement polygames qui abandonnent leurs compagnes lorsqu'elles sont devenues atériles, la femme est dans les milleux pauvres le plus souvent enalphebète, ignorante de la langue espagnole ou portugaise el sans détense Elle est vendue comme une marchan-

Sœur Maria-Bernadette, dominicaine contemplative francaise. qui réside seule depuis trois ans parmi les Indiens du Gua-temala, dans le diocèse de San-Marcos, explique que dans cette région une temme yeut, selon cas, de 20 à 50 dollars, soit dix à quinze tois moins qu'une mule. Les indiennes ont pourtant une solide personnalité at se montrent à l'occasion lort agressives à l'égard de leur mari. Mais la lemme n'existe que

SI un homme qui a trois femmes yeut se marier à l'église, la prêtre lui demande d'en abandonner deux Ce qui révolte Sœur Marie-Bernadette. Car, abandonnées, cas malhaureuses deviennent des épaves. Mieux vaudrait, pense-t-elle, reluser le mariage religieux dans de telles

Témoin de l'Evangile et de la fonction contemplative au milieu des autochtones, la religieuse se heurle pourlant à la méliance des temmes et avous ne pas pouvoir grand-chose pour elles. Elle vit dans une maison isolée, au toit de chaume et au soi de terre battue. Une petite pièce de 8 mètres sur 4,50 mètres qu'elle partage avec une petite tille d'une dizaine d'années qu'elle a recueillle. Cinq chiens la protegent des coyottes qui rôdent alentour. Il lui faut trois heures per jour pour aller chercher le bois nécessaire à son chauffage (elle est à 3 500 mètres d'altitude). Cheque jour, elle récite le psautier et peut, une tois par mois, assister à la messe.

Les Indiens de cette région ont beau être presque tous baptisés, pour des relsons d'ailleurs purament profanes (c'est una occasion pour eux de devenir parrains), ils n'en restent pas moins palena. Ils vont sur la montagne teire des sacrifices. Ce cuite qui nécessite de l'ancens, des fleurs et des bougles, se termine per l'écoulement du sang des animaux qui enlève les péchés et, en se répandant sur la terre, est le gage de bonnes

### Naissances

— Dominique et Philippe TARDY sont heureux d'annoncer la nais-sance de leur fille Marie.

le 5 (Avrier 1979). 16, avenue Jean-Laville. 71300 Montcasu-les-Mipes.

### Décès

### MAURICE ALLEMAND

nous prie d'abnoncar

décès de Maurice ALLEMAND, ancien conservateur du Musés d'art et d'industrie de Saint-Bitienne, ancien inspecteur principal de la création artistique, chevalier de la Légion d'honneur, officier des Arts et Lettres, surrenu le 8 février 1979, à l'âge de solvante-douze ans.

izante-douze ans. De la part de : Mme Yvonne Allemand - Guffroy,

Mme Yvonne Allemand - Gallson épouse,
M. et Mme Henry Deville,
M. et Mme Jean Lacambre,
M. et Mme Pierre Allemand,
M. et Mme Bernard Allemand,
M. et Mme Bernard Allemand,
M. et Mme René Chatillon,
ses enfants,
Ses dix-neuf petits-enfants,
M. Lucien Guffroy, son b
frère.

M. Lucien Guffroy, son Deau-frère,
Des 1s milles Bonin, Tairich,
Mercler, Bourgot, Gerin, ses cousins,
La cérémonie religieuse sera célé-brès en la chapelle Notre-Dame-des-Auges, 102 bls. rue de Vaugirard.
Paris (6-1, où l'ou se réunira le lundi 12 février, à 10 h. 15.
L'inhumation se fera dans le caveau de famille au cimetière de Garches (621).

Garches (92). Selon la volonté du défunt, ni fleurs ni couronnes. 39, rue Dulong, 75017 Paris.

38, rue Dulong, 75017 Paris.

INÈ à Paris is 17 novembre 1986, Maurice Alternand avait teit ses premières armes d'historien et critique d'art à la Sorbonne auprès de Henri Focilion. C'était un homme très cuttivé, ouver aux diverses formes de l'art, et qui connaissait bien les artistes contemporains. C'est ce qui lui vaiut d'être nommé en 1967 inspecteur principal de la Création artistique au ministère des affaires cutturelles. Après avoir été longtemps le conservateur en chef du Musée d'art et d'industrie de Saint-Etjenne, qu'il résova, réorganisa, enrichit notamment d'une section d'art noderne particulièrement représentative, et en 1964 d'une salie entière réservée aux collèges. Après sa rétraite, en 1973, toujours à Saint-Etjenne, il organisa, cette tois pour la Malson de la culture, des expositions d'artistes contemporains.]

— L'Association nationale des anciens combattants rescapés de l'Aiane,
L'Amicale du réseau de renseignements la C.N.D. ont le regret de faire part du décès de leur ancien président,
Gaston Pol ALIF,
grand officier de la Légion d'honneur,
croix de guerre 1914-1918 et 1939-1945,
médaille de la Résistance,
croix d'argent
de la Résistance polonaise en Prance,
survenu la 4 février 1979, à l'àge de
quatre-vingt-onze ans. - L'Association nationale des anciens combattants rescapés de

quatre-vingt-onse ans.
La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 9 février 1979, à 13 h. 45, en l'église Notre-Dame-des-Champs. boulevard du Montparnass

— Mme Paulette Baugniet-Bauwens et ses enfants. Nathalie, Olivier, Piorence et Pascal. M. et Mme Philippe Bertouills-Baugniet et leurs enfants. Serga et

M. to
Baugniet et leurs russen
Riccias,
ses enfants et petits-enfants.
M. et Mme Robert Baugniet, ses
frère et belle-sæur,
M. et Mms Jacques Baugniet et
mis Frédéric,
Bauwens, M. et Mine Gérard Bauwens, M. et Mine Jean-Claude Bauwens et leur fille Fablenne, sea neveux, nièces, petit-neveu et

Mine Achille Baugniet, sa tante. Mine Eugène Orllange, ses enfants t petits-enfants.

mile Anne-Marie Blois,
Mile Anne-Marie Blois,
M. et Mme Jacques Bauwens, leurs
enfants et petits-enfants.
M. et Mme Louis Dekoster, leurs
enfants et petits-enfants.
aes cousins. aes cousins.

Les familles Baugnist, Badot.

Cobert, Ruelle Bauwens et Hubert,
ont la profonde douleur de faire
part de la mort de

### M. Jean BAUGNIET,

veuf de Dame Marcelle Bauwens, avocat près la cour d'appel, ancien bâtonnier de l'Ordre, directeur de la «Bevue du notariat beige», président honoraire du conseil d'administration de l'Université libre de Bruxelles, recteur honoraire

de l'Université libre de Bruselles, récteur honoraire de la faculté de droit, professeur extraordinaire des universités de México. de Mérida et de Nicaragua, président d'honneur de l'Association internationale des universités, président de la commission nationale de l'UNIRGO. président du Centre scientifique et médical de l'Université libre de Bruselles en Afrique centrale (CEMUBAC), membre du Comité d'études et de législation de la Fédération royale des notaires de Belgique, président de l'Institut

des notaires de sergiam président de l'Institut des hautes études de Belgique honoris causés de l'université de Dijon,

de l'université Mac Gill, à Montréal, de l'université de Californie et de l'université hébralque

de l'université de California
et de l'université bébraique
de Jérusalem,
grand officier
de l'ordre de la Couronne,
grand officier
de l'ordre de Léopold II,
commandeur de l'ordre de Léopold.
médaille des déportés 1914-1918.
Croix civique de pramière classé
1940-1943.
médaille commémorative 1940 - 1945,
officier de la Légion d'honneur,
officier de la Couronne de Eoumanie,
officier de la Couronne de Eoumanie,
officier de l'ordre de Saint-Sava,
officier de l'ordre de Sai

— Mme Jean Catrice, son épouse, Marc et Antoinette Lorey et leurs enfants, Jean et Marie-Louise Catrice et leurs enfants, Dominique et Cécile Catrice et leurs enfants.
Yves at Colette Catrics et leurs enfants, Hubert et Claire Daguzan et leurs enfants.

Jacques et Anits Catrics et leurs

Jacques et Anita Catrice et leurs enfanta,
Denis et Chantal Dalls et leurs enfants, et petits-enfants,
Et toute la familie,
ont la profonde douleur de faire part du décès de
M. Jean CATRICE,
ancien député du Nord.

M. Jean CATRICE, ancien député du Nord. président de «Nord-Eciair-Edition», administrateur des Stablissements Edouard Catrice, chevalier de la Légion d'houneur, croix de guerre 1939-1945, rosette de la Résistance, survenu le 6 février 1879, à l'âge de soixante-quinze ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 9 février 1979, à 19 h 30, en l'églies Saint-Bépulere (Epeule) de Roubaix (Nord).

[Le Monde du 7 février.]

— On apprend le décès de M. Hector CENDO, sous-préfet honoraire, chevalier de la Légion d'honveur, médalilé militaire, titulaire de la croix de guerre, survenu à Nice.

surveint à Nîce.

[Mé à Port-Saîd le 12 août 1908, Hector Cendo, après ses études secondaires, fit ses études de droit à le facuité d'Albemarseille. Il a été secrétaire administratif du conseil général des Alpes-Maritimes en 1933, puis directeur des affaires économiques (1940) et directeur des réfusiés à le préfecture de Nice (1946-1944). Après le guerre, il fut par le suite affecté en qualité de sous-prétet dans de nombreux départements (Hautes-Alpes, Vienne, Ardèche, Aude, Haute-Garonne, Alpes-de-Haute-Provence, Corse, Var, Serthe, Drôme).

Résistant de la première heure, il fut l'un des artisens de la libération de Nice et il fut désigné par les organismes de la Résistance du département des Alpes-Maritimes comme président de la première déféantique déféantique publice de la littre déféantique publice de la littre déféantique produite de la première de la littre déféantique pour le la litre des la litre déféantique publice de la litre déféantique publice de la litre déféantique publice de la litre de

première délégation le 28 août 1944.]

- Le lieutenant - colonel et Mme Le lisutenant - colonei et Mame Pierre Grimaud, des études de droff à la faculté d'Alx-M. et Mime Martin Lebrum, leurs enfants et peuis-enfants. M. et Mme Jacques Guillet, leurs enfants et petits-enfants. M. et Mme Vincent Lebrun et leurs

M. et Mme Dominique Lebrun et leurs enfants ont le regret de faire part du Mme veuve Emmanuel LEBRUN, née Arsène Litou, rappelée à Dieu le 6 février 1979, à l'âge de quatre-vingt-dix aux.

- M. et Mme Thierry Montmerle et leurs enfants,

M. Bruno Moutmerle,
Mine Denise Masson,
Mine Simone Tardy,
Mine Jacques Montmerle,
ont la douleur de faire part du
déris de

ont la douleur de faire part du décès de Mone Georges MONTMERLE, nés Martine Masson.

Survrou le mercredi 7 février.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Sainte-Jeanne-de-Chantai, place de la Porte-de-Saint-Cloud. à Paris (16°), le vendredi 9 février à 3 h. 30.

Les obsèques auront lieu dans la plus atricte intimité le samedi 10 février à Guéthary (64210).

24, rue de Varize, 75016 Paris.

— Mime Etienne Perrigot,

Mime Christian Dubois,

M. et Mime Bernard Le Menestrel,

M. et Mime Perrigot,

M. et Mime Philippe Choquart,

M. et Mime Paul Toulemonde,

M. et Mime Paul Toulemonde,

M. et Mime Paulo Toulemonde,

M. et Mime Marc Toulemonde,

et tous leurs enfants,

ont le chagrin de faire part du décès de

M. Etienne PERRIGOT.

surveuu le 7 février 1979, dans sa soixante-dix-septième abnée, muni des accements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse sara célèbrés le vendredi 9 février, 2 8 h. 30, en l'église Saint-Pierre-du-Gros-Calilou (rue Saint-Dominique, Paris-79).

L'inbumation dans le caveau de famille à Arches (Vosges) sara précèdée d'une bénédiction en l'église d'Arches, le samedi 10 février, à 10 heures.

Une messe à l'Intention du dérunt sera célébrée ultérieurement. Cet avis tient lieu de faire-part. 5, rue Savorguan-de-Brazza, 75007 Paris.

Le président,
Le conseil d'administration,
La direction et le personnel des
Papeteries Arjomari-Prioux,
ont le régret de faire part du décès
de Etlenne PERRIGOT

ancien directeur général des Papateries d'Arches, ancien directeur général des Papateries Arjomari, ancien administrateur antien administrateur
vice-président
des Papeteries Arjonari-Prioux,
survenu à son domicile parisien, le
7 février 1979.
Lis cérémonie religieuse sora célé-brée en l'égise de Saint-Pierre-du-Cros-Calilou, 92, r ue Saint-Domi-nique, 75007 Paris, le vendredi
9 février. à 8 h. 30.
L'inhumation sura lieu dans le
caveau de familie à Arches, dans les
vosges, et sets précédés par une
bénédiction en l'église d'Archas, le
samedi 10 février (379).

Jean-Pietre et François Suraud, Marie-Claire et Marie Suraud, Jean-Marie Cordier, ont la tristense de faire part du décès de

Denie STRANTO

Paule SURAUD,

Paule SURAUD,

née Cordier,

le 7 février 1979.

Une messe sera célébrée le samedi
10 février 1979, à 11 heurea, en
1 é g l'is e Saint - Jean - Saptiste de
Neuilly, 1, rue de l'Eglise, à Neuillysur-Seine.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17 bis, rue Voltaire. 92 Levallots.
45. boulevard de la Saussaye,
92 Neuilly-sur-Seine.

- Mms Charles de Vries. on apouse.

M. et Mme François de Vries,
Egrine, Marie-Sandrine, Nicolas,
M. et Mme Jean-Pierre de Vries,
Caroline, Axel, Caroline, Axel, sea enfants, and et demond Descorpe et ses enfants, M. et Mme Gérald de Vries et leurs enfants, M. et Mme Yvan de Vries et leurs enfants.

M. et Mme Yvan de Vries et leurs enfants.

Mme René Gabilland et sea anfants.

Mme René Gobillard et ses enfants, M. et Mme Marcel de Vries et leur Docteur et Mme Jean Leininger. aes neveux et nièces.
Les familles Busser. Faure, Chemin.
Mile Jeannette Eichler. ont la deuleur de faire part du décès de

### M. Charles de VRIES,

officier de la Légion d'honneur,
médaille militaire,
croix de guerre 1914-1918
(3 citations),
médaille de l'Adronautique,
croix des Combattants volontaires,
médaille de Verdun,
officier de l'ordre
de l'Empire britannique (O.B.E.),
président fondateur
de la Société A.F.I.V.A.,
président du conseil de surveillance
de SIDAE - TOYOTA - FRANCE,
président d'honneur
du sectaur parisien
de l'Association instionale des

de l'Association instionale des officiers de réserve de l'armée de l'air, membre fondateur de l'ADMP, président d'honneur du groupe automobile de la Chambre syndicale des importateurs d'automobiles, médaille d'or de la Chambre syndicale nationale du commerce de l'Association nationale d

du commerce et de la réparation automobile, membre de l'Aéro-club de Prance,

survenu le 6 février 1979, dans sa quatre-vingt-cinquième année, à son domicile, 96, boulevard Maurice-Barrès, 92200 Neuilly, m u n i des Sacrements de l'Église. Les obsèques seront célébrées le vendredi 9 février, à 11 heures, en l'église Saint-Pierre de Neuilly, 90, avenue du Roule, Cet avis tient lieu de faire-part.

— Le conseil d'administration,
Les directeurs et le personnel de
de la Société AFIVA.
ont le regret de faire part du décès
de leur président fondateur
M. Charies de VRIES,
survenu le 8 février 1979,
Les obséques auront lieu le vandredi 9 février, à 11 beures, en
l'église Saint-Pierre de Neulity.
90, avenue du Roula.

Le conseil de surveillance. Le directoire et les collaborateurs de SIDAT-TO VOTA-FRANCE, ont le regret de faire part du décès de M. Charles de VRIES,

off. Charles de VRIES,
président
du conseil de surveillance
de SIDAT-TOYOTA-FRANCE,
survenu le 6 tévrier 1979.
Les obsèques auront lieu le vendradi 9 février, à 11 heures, en
l'église Saint-Pierre de Neufly,
30, avenue du Roule.

Anniversaires

- A caux qui ont connu et simé Philippe ZISKIND, une pieuse pensée est demandée le 8 février, date de sa tragique dispe-rition.

Retournez la bouteille de SCHWEPPES Lemon. Ne la renversez pas

# ne vous laissez pas grossir...

Ce n'est pas si facile de maigrir. Alors, ne vous laissez pas grossir. Prenez de l'exercice, ne serait-ce qu'en marchant. A table, refusez le deuxième passage des plats et buvez Contrex. Boire Contrexéville, c'est boire utile, utile pour stimuler l'élimination. Pour éviter d'avoir 🥒 un jour à mener un combat plus difficile, faites confiance



confiance à

In Taman line

ligger was ever ever exer

in the second

and the second section of

in a mas bas south and the great artists of the

The Committee of

وم جرين

Charles year . 14

4 3.1

Christ 1

ৰ প্ৰতিভাল

1 4

wiperinder.

a 240 ( - vi 170 Heningson to Passinger -4. A. 18. Milange meganishin ger 200 manga I get finite pass the more -17 A 1945 15 4 ---

- ma . 6.50 --- **15.** West

22 2 1991 · a Yana 👼 Selv See Section 1 The second 1.2 2000 000 LANCE OF 25 MIN 1988 ا او چاہے 1 ale

4 22 4 1 - Harris (1925) er in grand fall. الأراث الأوطيحي and the state of \$ 1000 BANG & est tellion delle est in the fest A 150 15 The second gradient state William

4 18

dr : 130 5

brévolte et les to l Un poète fluin-

**建物运输业务** \$ 10 A - 780 Market High a fla Anne SA MARKETANES, \*\*\*\* \* \* \* unt in sometime de-- to topic -Surface of the Ost Tyle-新 据 建 and the state of the Control of the same An against ing kanal di da

Carto. diados, e 🐴 Bertifer gr Altragation in The first lates Acres 194 and the gard strate eve Bu with the training a Marit Suite the first on the between CONTRACTOR OF See and a continue of deal TELL THE Mental and the late of the 1 de la 1 The state of the s achara and a ire etrans The state of the state. DOM: #\$ 1 THE RUNG

property of the second British States Company of the Compan 2. 多. 经营业 to home, and a definitive Ri Ouries to 100 to 100 to 200 miles BTI Act

Souterrains, fo

m. In Cultier de supre s' Herne sur le roman. evene de THURSE, WY A Links OBSQUE THE TREE TO THE THE TREE TO re in it L aut north dept # 171 07 1 4 المجالية وواوا A STATE AND AGE frittinger : Principal Control the state of the s their trials Med Date with the Part of the state They were 3 11 March the difficulty of the second second

Months of the second of the se

· 123,4 54 4 raineig griff Auto-Male ! good the Adv 1.412 (6) Management of the second of th Mil State of the 机电子 👪 Particular Section 1 142 PH # the war and 1 150000 But have on ₩ 11-AY PEN lijārasirā **gi**ņa et ignim Commence of the second second tree dis division and Transcort Bearing Policy of National States नंबर्गाशक है। iile da Personal Control of the Control of t A 4 1/2 Agricultural Drugs

Side of British THE ASS A 4-1-42-6 · # #4 #



mente à l'intention de

Sanoieran-de-Bisto

président debracif d'administration direction et personal à deries Arjomari-prioni parties de faire part en de

Etienne PERRIGOT

reference en l'existe d'Archa et sera par l'église de Saint-Pierre d'Archa de Saint-Pierre d'Archa de l'est sera par l'est sera par l'est sera par l'est de l'est sera précédée par te sera par l'église d'Archa précédée par te sera par l'est sera précédée par l'est sera précédée par l'est sera par l'est sera précédée par l'est sera précédée par l'est sera par l'est sera précédée par l'est sera par l'est sera précédée par l'est sera précédée par l'est sera précédée par l'est sera par l'est sera précédée par l'est ser

According to Francois Sur-Be-Claire et Marie Suran Be-Marie Cordiet, tristesse de faire par

Panle SURAUD, née Cordier,

merrier 1979.

merse zera célébrée le merrier 1979. à 11 faura, le la la faura Banjus, le la l'Eglise, à Rock

Sans.

Asia tient lieu de farese

Salar de Voltaire, 22 leus

Saussara de la Saussara

Menilly-Sur-Seine.

Mane Charles de Vries

Marie Stangols de la Marie-Sundrine, Nicola Marie-Sundrine, Nicola Marie Jean-Pierre de la Marie, Axel,

Edmond Descript it to

est Mone Gérald de to

e enfants.

René Gottilani et ses et. Mane Marcei de Vries e.

Franchis Suren Franchis Semination Surent Franchis Semination Evaluation Semination Evaluation Semination Evaluation (Co. Sales pri

mens er Minne Jean Len-

L Charles de VRIE

in Bredrille militaire Graff de deserte 1914-1918

er de la Lempa d'anna

erroes de l'ait dataun de l'ADES

The Property of the Property o

M. Charm de VRIES

de SCHWI PPES Leme

Rate Ch

# DES LIVRES

# Sacré Burgess!

• Un roman loufoque, un essai sur Hemingway: Pauteur d'Orange mécanique n'en finit pas de nous surprendre.

E géaut mi-anglais mi-iriandais, roux en plus, et timide, est l'un des écrivains les plus imprévisibles de son temps. Manipulateur brillant de paradoxes, jongleur iconoclaste, nomade viscéral et styliste rigoureux, il a tout : la virtuosité, la force, la verve, le goût du risque, l'angoisse du temps qui passe trop vite.

Rien du barondeur, chez int. Il a trop conscience de la vulnérabilité de l'être, et d'abord de le fragilité du corps. Le sien a failli le lacher, it y a quelques années, et c'est ainsi qu'il a commencé à écrire. Ce qui lui a apparemment réussi ; non senment il a survécu à une maladie mortelle, mais il est devenu l'un des écrivains majeurs de l'époque.

On le connaît depuis Orange mécanique, un film qui a fait date, mais surtout un livre admirable, recréation par les mots d'un horrible drame personnel : sa première épouse est morte des violences que hi ont infligées des voyous londoniens. Dès le

début, l'écriture est pour Burgess le moyen d'une revanche sur le Pourquoi écrit - on? Contre le temps? Contre la mort? Contre la rie? Burgess répondrait sans doute qu'on écrit aussi contre soi-même, par remords, par compossion.

Deouis Orange mécanique, il y a en d'autres grands livres, imprévisibles, comme leur auteur : une éponstouflante vie de Napoléon, sorte de roman-symphonie calqué sur les structures de l'Héroique, de Beethoven, et dont gente intuitif confondait. Aussi, une vie de Jésus, un Christ selon saint Burgess, serrant de près les Evangiles et qui surprenait par son nautrel

Burgess prépare une grande étude sur Orwell et, dans la foulée, un 1981, en réponse au célèbre 1984 qui, paraît-il, n'a rien à lui envier... En attendant, voici deux livres traduits simuitanément en français, qui s'ils n'out pas l'ampleur des précédents, n'en sont pas moins délec-

Le premier est un roman. Un de ces « romans-divertissements » dont les grands écrivains aiment jalonner leur chemin, comme pour se reposer. Ce fut le cas pour l'Orlando, de Woolf, ou 'e Concert baroque, de Carpentier. Avec ce Rome sous la pluie, non seulement Burgess va aussi loin que dans ses ouvrages plus



\* Dessin de Bérénice CLEEVE.

construits, mais E y va plus gaiement.

plume parfait passe, d'une traite, tout l'humour de l'auteur, un humour très britanmique, mélange de satire directe et indirecte, de clins d'yeux sophistiqués et de bouffonnerie débridée. De quoi s'agit-il? Difficile à raconter sans écraser les entrelacs de l'intrigue : un écrivain de scé-

narios. Anglais comme il se doit. ayant roufé sa bosse un peu partout et principalement en Malaisle, mais « vendu » en toute mauvaise conscience au «showbiz » américain, doit écrire une comédie musicale sur le trio Shelley-Byron-Mary Shelley, cependant que son épouse, une gaillarde Galloise, trépasse d'une cirrhose bien méritée.

Le voilà veuf, pétri de culpa-bilité et complètement libéré. Vingt-six ans de complicité conjugale, c'est un poids dont, un peu vite, il se débarrasse, pour s'embarquer dans une liain volcanique avec une jeune Italienne au caractère trempé Il saute à pieds joints dans les charmes corrosifs de la latinité et barbotte allégrement dans ce naissante.

Il se débat successivement avec sa jalousie, des voyous romains, les affres de la création (au fond, Byron a dû violer Mary Shelley et c'est pour ça qu'elle a conçu ce monstre de Frankenstein I), un retour fantastique de sa défunte épouse sous forme de téléphonages noc-turnes (c'est bien le moment !), le tout entrecoupé de quelques bonnes muflées avec un excopain de la radio malaise...

Tout y passe : l'Amérique et son culte imbécile de la motivation, ses schémas d'efficacité systématique, Rome, son paga-nisme, sa vulgarité colorée, les femmes, les hommes, les écrivains, l'alcoolisme, le couple, la fièvre amoureuse, la mort immi-

# La révolte et les tourments de Tristan Cabral

● Un poète flamboyant.

 Jugement de Nietzsche, dont le laconisme désolé nous ément, sert d'épigraphe au troisième recueil de Tristan Cabral, qui se termine par une remarque provocante de Lacenaire : « Ce soir toutes les physionomies ont un reflet de guillotine. » Ces deux phrases indiquent déjà l'esprit du livre.

Poète pessimiste et passionné; Tristan Cabral a fait croire, dans son premier ouvrage (1), ou'll s'était suicidé. Lorsqu'elle a découvert la vérité, une petite secte des plus chagrines et des nine enviences animes par a la rage du dénigrement », comme dit Chamfort, s'est empressée de dénoncer la duplicité de l'auteur, scandalisée de le trouver encore en vie. Certes, ces dévots ne pouvaient comprendre les raisons d'un homme qui avait commis

un meurtre symbolique contre lui-même, pour se délivrer de sa naissance et du hasard de son identité. « Je suis né, dit-il E désert croît... » Ce d'une erreur du vent et de la mer »; ou encore :

> Je suis né de la juive qui venait ide la mort et de l'Allemand gris bleu qui la [lui a donnée je suis ne des moissons qui boulgent lentement.

Cabral se rebelle contre une nature qui nous rend captifs de notre naissance, et de notre visage, avant de nous enfermer aussi, contre les infortunes, les mensonges et les cruautés d'une époque sans amour. Le lecteur retrouve, dans son dernier re-cueil, la véhémence de sa révolte, les emportements de son désespoir, et les images flamboyantes qui manifestent son angoisse : On m'a dit que le temps

soutient la corde des pendus et qu'une écharpe rouge flotte [sur l'océan.

S'il écrit, c'est pour libérer les

menacent de l'étouffer. « Je traine derrière moi, dit-il, un cimetière d'amis. »

poème sur la fugue, ou la mort d'une jeune fille : Au fond d'un lit dans une chambre basse

Jaime particulièrement son

une fille a posé de l'acide en elle s'en va loin

très loin elle s'en va loin des incendies [d'épaules dont elle avait rêvé dans cette

(спатьне баззе vers la quiétude de l'abime où les sabliers d'or enfin ne [coulent plus.

L'émotion qu'il transmet à ses textes, le mouvement qui les entraîne, et les tourmente, font de Cabrai un des seuis vrais romantiques, dans cette époque assom-

brie par le succès de l'imposture. FRANÇOIS BOTT,

\* DEMAIN, QUAND JE SERAI PETIT, de Tristan Cabral. Ed. Plasma, 11, rue Saint-Honoré, 75001

son expression dans toutes les

formes de l'art mais singulière-

FRANÇOISE WAGENER.

### (1) Ouvres le feu i Voir Le Honds S'il écrit. C'est pour libérer les des livres du 23 soût 1974. Sentiments trop funèbres qui (Lire la suite page 16.) Souterrains, fantômes, nonnes sanglantes...

Un Cahier de siques sétroitement imbriqués...
Et puis, à mesure qu'on progresse dans ces sentiers, on dél'Herne sur le romantisme noir.

ORSQUE dans la préface qui ouvre ce volumineux cahier, ses maîtres d'œuvre - Liliane Abensour et Françoise Charras — tentent de souligner les principales caractéristiques du romantisme noir — ou du roman noir, que les Anglais ont appelé « gothique », - elles mettent en avant deux points essentiels : d'abord le romanesque noir confond l'auteur et l'œuvre, vie de l'auteur et vie de l'œuvre : comme Frankenstein, le créateur du monstre voit sa créature lui dérober son nom; ensuite le romanesque noir est devenu une manière de création collective, d'œuvre à plusieurs voix, de langage codé où chacun emprunte à tous pour répondre à l'attente du plus grand nombre.

Eh blen, ce Cahier de l'Herne, c'est un pen cela Déroutant. d'abord pour qui n'évolue pas comme un poisson (monstre) dans l'eau (mystérieuse) du lac gothique ; non seulement pas d'indications biographiques sur les auteurs cités, mais encore textes modernes et œuvres « clas-

couvre que l'esprit qui a présidé à l'élaboration du Cahier est celui-là même de la tradition dont il temoigne : code où les mots (souterrains, fantômes, noones sangiantes, mais aussi terreur, grotesque, etc.) reviennent comme les leitmotive d'une véritable œuvre originale collective auteurs et livres confondus. qui font de ce volume une fascinante ouverture -- tant de voies ouvertes ! -- au roman-Hame noir.

Mais il faut bien avoir la nai-

veté de poser la question : qu'est-ce que le romantisme noir? Mmes Abensour et Charras se gardent d'y répondre et la querelle abuesque sur son charme et ses limites de deux chers professeurs, Robert Hume et Robert Platzner, reproduite, n'en doutons pas, avec ce clin d'œil qui était le propre du genre, témoigne de l'impossibllité d'une définition précise. Soyons approximatifs, donc, et naifs, toujours, pour nous borner à parier d'un état d'esprit né en Angleterre dans les trente dernières années du XVIII siècle et qui a duré jusque pers

ment dans la fiction. Il s'agit de la redécouverte - après les Lumières - d'un monde souterrain où le Moyen Age (le « gothique ») tient une place d'hon-neur, avec ce qu'il faut de fantômes, de brigands et de sang pour permettre à l'imagination de se laisser aller à tous les reves. On a pu tour à tour considérer cet état d'esprit comme révolutionnaire : après tout, Sade et ce qu'il représente en est issu : ou comme réactionnaire : schématiquement, les scénarios de tous les romans se résument en la reconquête du château perdu (patrie : royaume) où la pure héroine est enfermée par un usurpateur.

Mais cet état d'esprit - et c'est l'un des grands mérites du Cahier de l'Herne de le faire ressortir — a largement dépassé le roman, pour trouver son illustration dans la peinture (Fussii) et surtout dans une certaine conception du paysage - cenvre d'art, dont les maîtres ont été William Beckford et l'architecte William Wyatt lorsqu'ils ont construit le château impossible de Fonthill, non loin de Bath, dont il ne reste rien. Et puis, 1830. Cet état d'esprit a trouvé très vite, le romantisme noir a

gagné la France, l'Allemagne tour à tour traduit ou imité Distinguer le roman noir du roman historique, qui lui sert de tremplin, est aisé ; distinguer le « gothique » du romantisme est une autre paire de manches, ou alors le gothique c'est le romantisme, mais noir, et vollà tout. Que disparaissent les oubilettes et les mains sanglantes. et le romantisme deviendra ini-tiatique — à l'allemande — ou élégiaque. Romantisme tout court. Poussant plus loin l'analyse du genre, on isole une tradition anglaise et une tradition américaine. De même on arrive très vite à un récit authentiquement « noir », au premier degré. et à un grotesque (clin d'œil) qu'illustreront presque tout de suite Gazotte en France, plus tard Poe en Amérique. Et l'on pourrait multiplier à l'infini les DUANCES.

Ce n'est pas le propos du Cahier de l'Herne dont les auteurs ont voulu plonger à corps perdu dans un gigantesque corpus en modelant - modulant - cette immersion sur les racines tentaculaires qu'elles ont

> PIERRE-JEAN RÉMY. (Live la suite page 18.)

### <...Et pourtant, j'étais libre> de Clara Malraux

· • · LE MONDE - 9 février 1979 - Page 13

# Clara comment, déjà ?

S OMBRE climat de partance, chez certains écrivains nés avec le siècle. Jouhandeau n'attend plus qu'un signe des annes Cohen c'amples de l'amples de l des anges. Cohen s'enveloppe de silence suisse. Sartre écoute France-Musique. Beauvoir parle de son œuvre à l'impar-

fait. Aragon arpente la nuit au galop, gazelle surprise...
Voici que Clara Malraux, quatre-vingts ans, remet à son
tour sa copie. Ce sixième tome de ses Mémoires, c'est dit, sera le demier. Le chagrin de refermer son stylo se double, dans son cas, de l'egacement de devoir claquer du doigt au fond de la classe pour être considérée à part entière. Clara comment ? Mairaux ? On a déjà un prix d'excellence à ce nom. Qu'à la rigueur l'ex-épouse livre sur André les petits secrets qui manquent encore : qu'elle ne compte pas exister hors de lui. Ainsi l'exige le machinisme littéraire, plus intraltable que tous les autres.

'ECRIVAIN Clara Malraux a pourtant bien mérité d'être appréciée pour elle-même. On lui doit de très belles traductions, de Virginia Woolf, des entretiens de Kafka avec Janouch. Elle a rapporté d'Israël deux documents qui resteront : Civilisation du kibboutz, Venus des quatre coina de la terre. Portrait de Grisélidis, son premier texte écrit au

plus noir de la guerre, se relit avec émotion.
Il y a enfin les Mémoires, ce Bruit de nos pas, couvert au début par la voix haletante de l'homme aime, mais que traversent beaucoup d'autres esprits puissants, où se reflètent les grands drames de la génération, et que porte un destin exceptionnel, parfois plus héroïque que celul qui l'a éclipsé.

L'EST le cas durant la période d'après 1940 que couvre ce sixième tome. Tandis qu'André écrit sur la Côte d'Azur, moins soucleux de résister à l'occupant qu'aux visées matrimoniales de Josette Clotys, Clara, née Goldschmidt, se réfugie à Toulouse avec sa fillette Florence. Aux épreuves de la persecutio: et d'une maigre pension, alle ajoute volontalrement les risques d'une résistance active, avec Cassou et

### par Bertrand Poirot-Delpech

Alors qu'Hercule rêve aux pieds d'Omphale, elle prend part aux combats de l'ombre avec une sorte d'inconscience têtue qui sert le cœur. Si le nom de Malraux est alors dange-reux à porter, c'est plus à cause d'elle que du futur colonel Berger. Cela seul, joint à son passé littéraire, justifiera qu'elle conserve après la guerre le patronyme que son mari a incroyablement envisagé de lui retirer en 1941. Quand le divorce interviendra, en 1947, c'est elle qui gardera le beau rôle, en négligeant les lois dont ils s'étalent naguère moqués ensemble. tandis que lui en usera contre elle et invoquera des témoignages augustes, comme celul de Gide...

N se passerait d'apprendre de tels cétails qui finissent par ternir les meilleurs arguments de celle qui les dévoile. La gêne d'être fait voyeur malgré sol s'aggrave avec les passages concernant Josette Clotys, la compagne de l'écrivain qui mount à la libération de façon accidentelle comme, plus tard, leurs deux fils.

Clara prend un plaisir vengeur à rappeler que la « midi-netta » arrivists — ainsi la qualifie-t-elle — regrettalt ses robes de Lanvin, ne voyait pas le déshonneur que c'eût été, pour Mairaux, de divorcer d'une juive en pleine guerre, et rêvait, blen sottement si cela est exact, de cor André à « l'ordre », aux « belles maisons », et aux « fleurs » L'auteur de ...Et pourtant l'étais libre peut dire, avec sa grand-

mère : « Je ne mourrai pas de ce que j'el gardé sur le cœur i » Du moins a-t-elle deux bons motifs à manquer de tact et à frôler le règlement de comptes. C'est Suzanne Chantal qui, en publiant le Cœur battant sur la vie intime de son amie Josette, a donné le signal des indiscrétions et incité à la réplique. La deuxième excuse s'appelle l'amour.

LARA le proclame : l'éloignement de Malraux après vingt années folles (1920-1940) lui a causé une plaie que « rien ni personne n'a pu cicatriser ». Seules la guerre et la persécution lui ont permis, en la forçant à se battre, de surmonter l'épreuve. Il lui revient d'avoir flairé le génie, et de l'avoir peut-être aidé à éclore à une époque où, comme elle dit drôle-

ment, les femmes « ne se bousculaient pas au portillon ». Elle a tenu intellectuellement son rôle. A Pontigny, des témoins ont vu André la consulter avant d'Intervenir. Les nuits de pirouettes verbales avec Groethuysen et Berl, elle suivait. Pariois même, à l'en croire, elle précédait le mouvement. Certaines réflexions de Mairaux sur la mauvaise conscience de notre civilisation, elle en a trouvé trace bien avant dans

Sentimentalement, il faut se mettre à sa place. Un bestseller avant claironné qu'elle ne fut pas le plus grand amour du disparu, elle se sent provoquée à apporter ses preuves du contraire. La voilà donc qui rappelle des serments intimes, des ébats au bois de Boulogne, qui invoque des tiers, et qui rêve d'impossible : qu'avant de mourir, l'écrivain « jette ces secrets

E geste qu'il n'a pas eu, elle n'hésite pas à l'avoir pour lui. Elle est prête à oublier celui qui a songé à divorcer d'elle au pire moment et le « tricheur enfantin », selon qui l'improbable message de son ralliement à de Gaulle dès juin 40 aurait été avaié en cours de transmission.

(Lire la suite page 16.)

"Mieux qu'un chef-d'œuvre : un livre vrai." Jean d'Ormesson de l'Académie française / Le Point. "Ce bel héritier de Giraudoux, de Morand."

# Le Monde. François Nourissier

Le musée de l'homme

Bertrand Poirot-Delpech /

**GRASSET** 

# ÉMILE AJAR L'angoisse

# du Roi Salomon

roman

"J'ai souvent remarqué que la plupart des vieux messieurs, en fin de parcours, même les plus soignés par les personnes qui s'en occupent, portent des vêtements qu'ils avaient depuis longtemps. Mais monsieur Salomon était habillé tout neuf des pieds à la tête, avec défi et confiance, un costume princier de Galles avec un papillon bleu à petits pois, il respirait l'élégance de la dernière heure et on sentait tout de suite que ce n'était pas un homme à se laisser mourir facilement."

### Mercure de France

# ANDRÉ PRÉVOST

Docteur ès-lettres - Docteur en théologie Professeur à la Faculté libre des Lettres et Sciences humaines de Lille

# L'UTOPIE **DE THOMAS MORE**

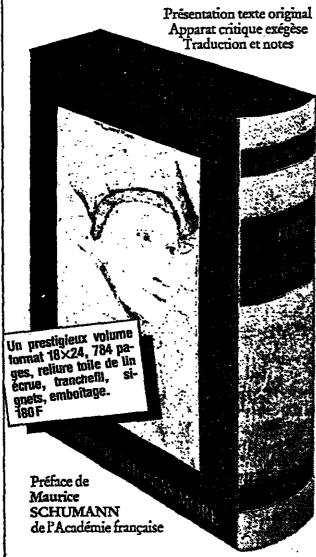

"Cette édition fera date. Non seulement le livre se signale par sa superbe présentation graphique, mais André Prévost y a rassemblé les fruits d'une étude scientifique menée depuis de longues années, l'œuvre d'une vie." La Croix

MAME

### la vie littéraire

### Simone de Beauvoir primée à Vienne

e vient d'être attribué à Mme Simone de Beauvoir. Le jury dont le siège est à Vienne (1) avait à délibérer sur l'œuvre de eix auteure de l'Europe de l'Ouest et de l'Est. L'Oesterreischiches Staatspreis für Euroannée un écrivain ou un poète non autrichien, dont l'œuvre est connue et appréciée, non dans l'espace européen. Ses ouvrages doivent parallèlement avoir une large diffusion en lan-

Le prix d'Etat autrichien pour la littérature

C'est en 1965 que ce prix a été décemé pour la première tois. Le lauréat en a été le poète polonais Sbigniew Herbert. A l'époque, nistère de l'enseignement et des arts était d'établir un pont entre la littérature des pays de l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Ce n'est que depuis quelques années que les auteurs d'Europe occidentale reçoivent, eux aussi, cette distinction. C'est la deuxième fois qu'elle est accordée à un écrivain français : M. Eugene lonesco l'a obtenue en 1970. Toutefois, étape significative dans l'histoire du Prix d'Etat autrichien pour la littérature euro-péenne : elle est la première temme à la-

(1) Oesterreischiches Staatspreis für Europeische Litteratur, Bundesministerium für Unterricht und Kunst Abteilung Litte-ratur, Sprozzigasse 2, 1080 Wien. Le montant du priz z'éléve actuellement à 150 000 shii-lings, soit environ 46 500 franca.

quelle il est conféré. — A.R.

### Le divan idéal

Lorsque Freud Astaire, qui est Belge, comme chacun le sait, out achevé de brillantes études à (dem-tramur, il dut choisir entre Ginger Rogers et la psychanelyse. Il opta pour cette

dernière et écrivit très sérieusement à dis marchands de mobilier contemporain pour s'enquérir des caractéristiques du « divan Il communiqua ensuite les réponses à l'espléqui, avec son altruisme blan connu, tint à publier la plus précise dans son demier livre : Divan le Terrible (éd. C. Bourgeols, 171 pagès, 50 F). La voici : « Après une étude approfon-die, un seul modèle peut vous être proposé, car il aurclasse tous ses concurrents per se sobriété mélangée à un goût subții, ainsi que parables. Ce divan idéal mesure 2 mètres de longueur, 0,80 mètre de largeur et 0,38 mètre de hauteur. Son prix est de 70 950 f.B., T.V.A. Incluse. - R. J.

### « Arpo 12 »

Des artistes et des poètes mêlent leurs voix et leurs signes dans un livre qui paraît à Grenoble une tois per an : Arpo 12, 1, rue de la Résistance, 71300 Montceau-les-Mines. 300 pages, 25 F. II est animé par Ménaché, Vachon et Buisset. Le demière livraison s'ouvre sur une série de petits poèmes de d'écrivains. Anne Mestiand a vingt-trois ans. Elle écrit des poèmes de la brisure et du quotidien. Elle nous prévient : - Car II se trouve que ce que l'ai à dire n'a pas sa piace dans le monde réel », et elle avoise par ailleurs - le peu de chose que (je) sais des mots et de la chair. - Il faut signaler aussi l'imaginaire cru et violenté des poèmes d'Andrée Appercelle, présidente de l'Union des écrivains du Dauphiné, ainsi que les textes sobres et beaux de Bernard Vachon :

« Il est fragment d'olseau éclat de nuage c'est lui qui recueille les cerises de la misère les calicots biencs des luttes

### Boris Pasternak et Ivo Fleischmann

Le numero 5 de Vagabondages, la revue de Marcel Jullian, dont le but essentiel est de «faire faire la poésie», est consacré, cette fois, à une saule poète, le Russe Boris Pasternak. Par un poète : le Tchèque Ivo

Dans un article intitulé «La visite chez le poéta », Fleischmann se souvient... Il évoque ses deux rencontres avec Pasternak, en octobre 1958 -- date importante, entre la XXº Congrès du P.C.U.S. et l'écrasement de l'insurrection de Budapest, et aussi avant la publication de Docteut Jivago - lors de son premier voyage à Moscou... Cela se passait dans la datcha de Pérédeikho; et les photos de Mme Stasa Fleischmann qu'elles avaient crues perdues - précie irremplacables, font revivre le poète à la tête de pur-sang dans cette retraite campsgnarde, où li est mort. . .

Plus de vingt ans après, lvo Fleischmann a rassamblé ses notes, traduit quelques poèmes inédits (- Je n'étals vraiment pas né pour à trois reprises changer de par-cours », écrit Pasternak)... Il était alors rédacteur de Literarni Noviny, le journal des écrivains tchèques, après avoir été, de 1946 à 1950, attaché culturel à Paris. A Paris, où depuis 1970 il est exilé. (Il y fut aussi conseiller culturel, de 1964 à 1970.)

Ce jour-là de l'automne 1956, rapporte Fleischmann: - Jaffirme que Pasternak ne doutait pas de la parution de Docteur Jivago en U.R.S.S. - ; il lui remit une copie du manuscrit « pour la traduction tchèque », qui ne vit jamais le jour. — N. Z.

★ Vagabondages. — N° 5 : numéro spécial
Pasternak : N° 6 : Liberté - Laforgue,
Guimard. 3, rue Séguiez, Paris-ée. Le
numéro : 15 F.

linéraire qui s'instrivent dans le débat sur l'Burope. Par un chroni-queur du Monde. (Albin Michel, 47 p., 39 P.)

Spiritualité
COLLECTIF : Une brante de conjunton de foi - A qui et

à quoi croyes-rous? - Quarante-

deux réponses (dont la plupart ont para dans le Monde en 1978)

la demone. — Per un franc-rireur,

une réflexion philosophique et

# vient de paraître

Rezvani : le Conord\_du doute. — Dans une série de récits indépendants et emboîtés, les « héros » se croisenz et se muchent sans se mitre, victimes et 1772.03 identifiés par le lecteur. Par l'autent des Années lumières. (Stock,

280 p., 45 F.) MARIE CHAIX : FAge du tendra. — Un itinéraire sentimental jalonné d'épreuves initiatiques. Par l'antens des Lauriers du lat de Constance. (Senil, 188 p., 39 F.) MICHEL DARD: le Repon ren. plonge dans l'action et fonce dans une Europe en proie à la « drôle de guerre ». Par l'auteur de Juan se, prix Pémine 1973.

(Seuil, 280 p., 55 F.)
JEAN LARTEGUY: le Chesal de fen. - Avenue de guerre et d'amour d'un « soldat perdu » au Laos. Deuxième volume de la trilogie des Nasfragés des soleil. (Flammarion, 352 p., 60 F.)

TEAN-MARC LOVAY : le Beischon mandit. — Un cordonnier quime son village et entreprend une sorte de voyage initiatique semé d'embûches. Par l'auteur des Régions céréalières. (Gallimard,

401 p., 75 F.)
MAX GALLO: Les bommes was sent tous le même jour - Crépascule. - Suite des eventures de pastesle. — Suite des aventures de sept personnages nés le 1se jan-vier 1900 et jerés dans la tour-même de 1939; les individus et l'histoire mèlés, par l'aureur de la Bais des auges. (Robert Lai-font, 328 p., 49 F.) REMY CHAUVIN: Des formais et des hommes — L'aureur du

et des bommes. — L'auteur du Monde des fourmis, professeur à l'université René-Descartes, à partir d'observations, livre un recit dans lequel les hym nopteres, cas-sembles en un « cervesu collectif », vont se hearter à l'intelli-gence de l'homme. (Ed. France-Empire, 186 p., 32 P.)

Lettres étrangères ITALO CALVINO: Marcoveldo. Les evenures et mésevenures cin-dines d'un Charlot père de famille. Publié en langue originale en 1958. Traduit de l'italien par Roland Straglisti. (Julliard, 185 p., 40 F.)

RAMON J. SENDER : Mr. Witt chez les cansonerés. — Le son-lèvement des républicains à Carthagène en 1873. Par l'autent, né en 1902, du Requiem pour un peyson espagnol, traduit chez le même édireur, Traduit de l'espagnol par Beroard Les Fargues. (Fédérop, 302 p., 22 F.) VIADIMIR VOINOVITCH: Pleas-

kiede. — Ou comment l'auteur emméostes quit sou nonacy abbertement. La verve satirique de l'écrivain s'exerce à nouveau contre la buresucratie soviétique. Traduit du russe par Maya Minoustchine. (Editions du Seuil, 182 p., 39 F.) D.H. LAWRENCE : Endes sur la littinaure classique ambricaine. -Ecrites pendant la première guerre mondiale Traduit de l'anglais par Thérèse Aubray. (Le Seuil, 218 p.

Théâtre ELIE WIESEL : Le procès de Shem-

25 février 1649. - Dans un village perdu d'Europe centrale, la fère des fons, des enfants et des mendiants, le jeu de Pourim devient un procès. (Le Seuil, 137 p., 35 F.) Souvenirs

DON NORBERT CALMELS : Rescontrar arec Marcel P. gnol. --L'abbé général des Prémountés, qui fut l'un de ses confidents, dre le postrais d'un Marcel Pagnol inamendu (Editions Pasmelly, Monse-Carlo, 288 p., relié, 40 f.) Histoire littéraire AN-GEORGES PROSPER : His-

édition

Deux volumes

E tome réservé à Voltaire dans le Catalogue général des

livres imprimés de la Bibliothèque nationale a paru en décembre dernier. Pour apprécier l'importance de l'événe-

ment, il faut savoir que la publication de ce catalogue a

commencé en 1897 et n'est pas encore achevée. En aulvant

l'ordre alphabétique des auteurs, on en est arrivé, en 1978, au 228° tome, à la fin de la lettre W, c'est dire que l'achèvement

est proche. Mais depuis 1972 (date des tomes 218 et 215),

un vide s'était créé : le 214 manquaît. C'était un cas particulier et un peu énigmatique : le tome consacré à Voltairé, l'unique

auteur à bénéficier d'un volume à lui seul. L'attente des vol-

tairiens et des bibliographes est comblée (et on devine que le bicentenaire a heureusement hâté la publication) : voici

C'est qu'il existe, dans la domaine de l'édition, un « phénomène Voltaire , dont on peut mieux, désormais, mesurer l'ampleur. Avec 5 622 notices consacrées aux éditions d'œuvres

complètes, choisies ou séparées, Voltaire distance largement l'auteur le plus représenté à la B.N. après lui : Cicéron (avec

2 691 notices dans un tome du catalogue paru en 1907), même si depuis 1907 le fichier cicéronien a'est sensiblement accru). Shakespeare totalisalt 1 239 motices (en 1947); Virgile 1 841 (en 1972). Du côté des Français : Fénelon, 1 800 (1912); La Fontaine

1 624 (1925); Molière, 1 308 (1932); Racine, 1 400 (1937), et., Rousseau, 762 (1939). Il y a donc un cas « Voltaire » que le catalogue de 1978 permet de comprendre.

L'épaisseur de l'ouvrage tient d'abord à la richesse même de la cottection voitairierne de la B.N., la plus complète qui soit au monde. Dès le dix-huitième siècle, les éditions prolifèrent.

au monde. Des le devintuelle siècle, les echions profilerent.

Déjà, en 1732, paraissent deux volumes d'œuvres complètes. Voltaire n'a que trente-huit ans. On dénombre déjà plus de 160 collections, plus ou moins complètes, en 1789. Sous la Restauration,
presque chaque année paraît une édition des œuvres complètes
et parfois plusieurs... Selon la clientèle espèrée, on propose

un Voltaire - des chaumières -, - de la grande propriété -, - du commetce - ou - des amateurs de l'art typographique -. La

fortune scolaire de l'auteur de Zaire commence en France dès

son vivant et demeurera longtemps vivace à l'étranger. Aujour-d'hul, pour le grand public, une sélection s'est opérée au prolit

des romans et des contes (30 éditions collectives depuis 1911

auxquelles s'ajoutent 60 éditions de Candide), tandis que pro-

gresse à Oxford, depuis une dizzine d'années, grâce au concours d'un collectif international de chercheurs, la monumentale

édition critique des Œuyres complètes lancée par Théodore

Le soin apporté à la rédaction des notices, la précision examplaire des index (qui totalisent 239 pages à deux colonnes).

font de l'ouvrage un instrument de travail qui remolace enfin

le presque séculaire manuel de Bengesco (1882-1890). Volta

bien la contribution la plus utile et la plus durable que la

France pouvait offrir pour marquer le bicentenaire de la mort

\* L'ORUVRE IMPRIMEE DE VOLTAIRE A LA BIBLIOTHE.

QUE NATIONALE, rédigé par Hélène Prémont, Marie-Leure Chastang, Madeleine Courrier et Dominique Layat, Préface de René Pomeau, Bibliothèque nationale, 2 vol. (vendus ensemble

le tome 214, st il est double i il aura fallu deux volu répertorier toutes les éditions de Voltaire du dix-huitième alècle

cienne à mavers l'étude de denx cent vingr-cinq anteurs et près de sept cents titres. Préface de René nean. (Edinions de l'Océan Indien, diffusion « Présence africaine », rue des Ecoles, Peris, 345 p., 65 F.) Politique
PHILIPPE DE SAINT-ROBERT:

toire de la littérature mauricieune

de lengue trançaise. - Mise en

Discours eux chiens endormis. ---Une charge vigoureuse, un témoi-

### de croyants, d'agnostiques et d'athées de rous horizons à une question difficile. Préface de Henri Fesquet. Postisce de Paul-André Leson (Seuil, '94 p., 39 F.) BAN-MARIR PAUPERT : Péril on

théologique qui ne refuse pas la polémique. (Ed. France-Empire, 380 p., 48 F.) Anthologie GISELE MATHIEU-CASTELLANI: Eros berogue. - Authologie thémaxique de la poésie amoureuse de l'âge baroque dont nombre de texte. n'avaient jamais été pour répertorier Voltaire

réédités (10/18, 316 p., 17 F.) Biographie JEAN MARKALE: Alcheor d'Aquitama. — La vie, in légende, l'in-fluence de celle qui fur reine de France, puis d'Angleterre et dame des troubadours er des bardes bretous. (Payor, 243. p. 50 F.).

# en bref

• UNE NOUVELLE COLLEC-TION DE SCIENCES HUMAINES vient de naftre chez Hachette, e L'esprit critique ». Di-igée par Laurent Theis, elle se propose, à raison de vustre à cinq titres par raison de vatre à cinq titres par an, de faire le point dans les dif-fèrents domaines des sciences humaines, sous un aspect critt-que, voire polémique. Seront ainsi abordées l'anthropologie, la socio-logie, l'archéologie, la psychologie, la géographie, la statistique, etc. Dans ces essais, des spécialistes indépendants, en principe, de tout: chapelle, s'expriment dans un style accessible. À un large public, sur les développements, public, sur les développements, les sujoux de leurs disciplines et

leurs conséquences pratiques sur notre vis quotidienne. Trois titres inaugurent la col-lection : « Une archéologie théo-rique », de Jean-Claude Gardin ; e la Logique du social », de Ray-mond Boudon, et « Symbole, fonction, histoire », consecté à anthropologie, do Marc Augé.

• EN POCHE, CETTE SEMAINE : € Heliogabale ou l'anarchiste coue Hellogabale on l'anarchiste cou-ronné ». d'Antonin Artaud (L'Ima-ginaire, Gallimard); « Normance », de Céline (Pollo) ; « le Contento », récit policier de Leonardo Scias-cia (Pollo) ; « le Manoir », roman d'Isaac Bashavis Singer (Le livre de poche) ; « les Fenétres d'or si autres destre » d'Adoir Producted de pochej; « ser renerres d'or si autres récits », d'Adolf Endhlest (Folio); a le Comr aventareux », d'Ernet Jünger (L'Imaginaire, Gaillmard); « Mémoires sur Louis XI », de Commynes (Folio); « Japo troisième Grand », essul de Eobert Guillain (Le Seuil,

Points).

DANS 14 CRITIQUE DU LIVRE DE IOUEL DOMEROVSKI parue dans « le Monde des livres » da 26 janvier, il failait lire . « La Pacuité de l'imptile » commence comme une intrigue policière » («t non pas « le Conservateur des Intretien

# In contrebani

Hand server servered was a server to Jam Joseph Martin Brass 10 and 20 The Hill Company 少生的现在分词 profes in the other.

g garage de. 142 A. / A. F. 20 10 m 10 mm and the spiritual 1985 THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COL A to the first rate of the second na gatten iftelle. Der dan einger ? . .... waterierite 河中市 经工程的证据

San Maria Alexander ar a Maring Africa テルス 山川海・井 A CONTRACT ! ্ন সংবিদ্যারিক A Systemators A THE RESERVE

romai

Une tartique,

A 1277255

i hasani de

异性 好的人 na sin die وأنوال والمونة ويارح

.455 or ·

i mercette in

than I Gara

The La

godd pas kå

Airy his 41

E.F. Destroy -

are to the

31.3

Given the solutions of  $\sigma$ 

-12:50

f.

12 5 W

**≥** > ....

State of the state

LES POETES E LA REVUE FUNTAINE

STABLE MHOLINING

SUPERVIETT

Pris Str. 1

MAX JACOS MICHASIA

steptionneille confestiogen p meste Contamporate

San battle Mid

一点 医精节油的

Luntaurt | tin Biethe. # Dermin p THE LAND S

greet de la Mil on araus=2. ; dan arai idan ه ٿه انسواڻيهي دي. A D A 1 1 10 17 15 美国主要特殊工作 化氯化

carea for. BEGINN THE RELEGION terms that is a

les Edition



<sup>1</sup>្ន ខ្វាស្ថា

Origine

Revue des sciencos tendition LE TAROT DE MARSEILLE, par A - IN FOI DEZ FORDS' D'AL L'ESTE ! - LE KALARIPPAYAT, par Charles MUSICOLOGIE, PHOTOGRAPHIE, position to a content of the content

39 F.)

chmann

Vagebondages, la tem

Doésie " est conseri acule poète le Russe Bor poète : le Tchéque

Intitulé «La visite che

ATTENDED LA VISITE CHER LE SE SOUVIENT. Il GROUP ATTENDE AVEC PASSEMBLE AL CALLE IMPORTANTE, CHIP À P.C.U.S. et l'écratage

Budapest et aussi aus Docteur Jivago ion to Company de Pérédelkino a Character de Pérédelkino a Charac

me Stasa Fleischmann

ien belgnes – blęcjene

ont revivre le poète à l

dans cette retraite care

notes, traduit quelos de n'étais vraiment pa

raprises changer de pa

Sararni Noviny le lours deues, sprés avoir été de the Culture: à Paris. A Paris est exilé. (Il y tut aus

4 de 1984 à 1970.

Fautomne 1986, rappore

parunion de Docteur Jhag

effirme que Pasiema a

lui rem: une cople a

Liberte Lalons Seguier, Paris-6, h

de l'Europa. Par un den

de Marca. Alba Me

Spiritualité

Spiritualité

L'ac femir à

comparation de l'ac — A gale

comparation de l'ac — Comparation de l

percentant and la sign for and de losse en 1953

goyants, d'agussique e

[ar to a himmer and

L Formace de Poblada

MARIE PAUPERT : Prela

Topolog — Fig en institut

, **perior** pull seren am e

generne um ce imme in ?

Anthologie
MATHEU CETHIN:

Action - Actions

Filter Service can see

No. Service: The Printer of the State of the

Note all in the gall B

Biographie

not, pala i Arthreta a 🗢

And the state of t

n bref

and any for a

ing anglest t

imperioro. Partiero:

CHIB!

porte:

Artice are

**神** 符 (42)

PART IN THE PROPERTY.

# 613...ET

. ........

And the state of t

Account to the control of the contro

The Missister of the Control of the

er ar blyger ande

aith aig. Feat a is filed

🚂 frædustion tahèque , a

stemak)... || éta() sto

exite. (if y tut age

Sont le but essentiel a

# Un contrebandier d'oxygène

 Dons son second roman, Jean-Marie Drot poursuit une ombre, peut-être la sienne.

RAN-MARIE DROT, globe-I trotter culturel, apêtre des marginaux, Gree d'adoption, ermite de vocation mais sybarite de tempérament, poursuit une ombre, peut-être la sienne, dans son dernier roman : l'Enjant

Voici vingt-cinq ans que ce Lorrain, destiné à l'enseignement, a mis la cié sous la porte pour courir par monts et par vant. Un pied dans les Cyclades, un autre dans les studios de télévision parisiens, il vit aux aguets des invitations au voyage, aux écoutes des voix qui l'appellent en Halti ou en Inde, lui promettant de lui livrer leurs secrets, à l'affût des rencontres providentielles avec un Malraux, un Giacometti, un Joseph Delteil.

« Dans ce monde quantifié, nivelé, cette étonffante grisalile, il me semble que les artistes sont des contrebandiers d'oxygène, nous dit Jean-Marie Drot. La morale et la politique tournent en rond. L'art, lui, débouche sur autre chose. Quoi ? A chacun de déchiffrer le message codé qu'il nous adresse. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique. Entre le schiement d'estretague. Entre le sujet qui regarde c'e qu'il re-garde s'opère une mystèrieuse alchimie sur laquelle on ne sait rien. Malraux, plus que tout au-tre, a tenté de per, er l'énigme, espérant découvrir : la hasard de ses pérégrinations le réponse qui donnerait un sens ; la vie. Impossible de ne pas féprouver un certain optimisme ; la planète. Devant les variation ; infinies de l'imaginaire, on linse : quel type, l'homme !

— La culture pr ti-elle nous fournir une raison d'être? Les jeunes ne préférent-ils pas la route aux musées?

– Parce que notre bilan les a décus. Quelles legons recevoir d'aines qui ont permis Auschwitz tent à l'ordinateur au soin de préparer l'avenir ? Comment ne nous tourneraient-ils pas le dos, les enfants d'aujourd'hui, pour flåner à l'avenglette, en runture de rail et le nez au vent ? Parfois, ils font halte dans mon lie, entre l'Europe et l'Asie, et nous échangeons nos questions.

-- Ces vagabondages ne sontils pas un luxe réservé à quelques privilégiés?

-- Sans doute, mais ils impliquent aussi beaucoup de sacrifices. Essayez d'être heureux les mains vides. Pour ma part, je n'ai guère choisi. Il y a près de

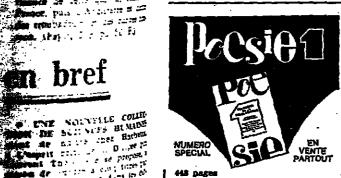

MAX-POL FOUCHET

LES POÈTES DE LA REVUE FONTAINE

ARAGON - CHAR - DAUMAL ELUARD - EMMANUEL - GRACQ JOUYE - MAX JACOB - MICHAUX SAINT-JOHN PERSE SUPERVIELLE, etc.

Une exceptionnelle anthologie de la poésie contempora POESIE I 119, rue du Cherch 75006 PARIS ene-Midi

Quinze ans, je suis tombé amoureux d'un coin de Grèce ; le jour même, j'y ai acheté une petite maison. Jy fais mon plein de soleil et. la nuit, j'al les étoiles à portée de la main. Suis-je déraciné? Je verrais piutôt mes racines comme des arbres japonais, ces cèdres en miniature qu'on peut emporter partout avec sol. Au lendemain de la guerre, J'al. comme bien d'autres, été tenté par l'engagement politique. Comment regretterals-je d'y avoir échappé quand tant de porteurs de cartes ont dû se résoudre à les déchirer? Les dernières illusions remontent à mai 68. « Rimband a rempiacé Karl Marx a annonçait le vieux Deltell, ravi.

- Faut-il donc désespérer? - Non, attendre. A force d'obstination, de patience, on par-viendra peut-être à changer la vie. Nous disposons d'outils magiques, d'une masse de connais-sances incomparable. Il s'agit d'apprendre à nous en servir. Prenez l'audio-visuel, par exem-ple. Il a révolutionné la comunication, rendu anachroniques certains genres littéraires. Pourquoi présenter des faits, raconter une histoire, quand le petit écran s'en charge mieux que nous? L'heure a sonné d'explorer

d'autres domaines, de nous aven-

• Avec un récit fan-

tastique, Jean - Claude

Fontanet fait une satire

la tranquille bourgade de Sauge en Suisse une cu-

ricusa invasion : des panneaux

transincides, pareils à des pla-

ques de camphre géantes, enva-hissent, de nuit et de jour, toute

surface libre. Contre les murs

des maisons, le long des clôtures

chemins partout où l'on peut

les appuyer, les caler tant bien

que mai debout les uns contre

les autres d'abord, puis empliés

à plat entre les deux berges ainsi

formées, ils s'accumulent en si-

lence, flot qui comble peu à peu

(Publicité)

A l'accasion du Salon du Jouet,

les Editions DARGAUD

offrent toute une nouvelle

gamme de jeux et de puzzies.

Lucky Luke est toulours l'une des

vedettes, mais c'est un jeu de société de Denis Fleurot qui se

dégage plus particulièrement :

LE MIXMO

qualités éducatives pulsque ce jeu de lettres exige à la fois du

FR 3 I'a choisí pour animer son

émission du mercredi après-midi, dès le mois de novembre pro-

vocabulaire et de la tactique.

RPUIS plusieurs mois, dans

de notre société.

Une étrange invasion

roman

Mais qu'en reste-t-il?

turer dans des souterrains aux frontlères de l'irrationnel.

- Est-ce là que nous conduit votre Enfant fusillé? - Il nous propose, nous oppose plutôt, son éternel silence. Mais celui-ci paraît renfermer le mot-clé, la réponse définitive dont le mystère hantera jusqu'à sa mort un des participants à l'exécution. Il ne se lassera jamals d'interroger cette absence qui l'obsède le fascine le mone au bord de la folie. Projetant sur un jeune voisin la curlosité passionnée que lui inspire le disparu, il l'éple sans relache, s'identifie à lui au point de ne plus vivre que par procuration. Et, lorsque cette seconde piste lui échappe, il s'élance à sa poursuite. Il périra durant cette a filature s, rejoignant enfin le détenteur du secret. B

A mi-chemin entre l'enquête et le rêve évelllé, ce second roman de Jean-Marie Drot sonde à petits coups le vide, comme pour dire : « Esprit, es-tu ià ? ». Et l'écho lui renvole l'appel, l'amplifie, le propage jusque dans ces régions où seuls penetrent ceux qui n'ont plus la

GABRIELLE ROLIN. \* L'ENFANT FUSILLE, de Jean-Marie Drot. Ed. Stock, 274 p., 38 F.

tous les espaces cultivables et

jusqu'aux voies de communica-

tion ; de temps à autre — mais

le rythme bientôt s'accélère. -

un glissement de panneau pro-

voque la dévistion d'une route,

l'arrêt des trains, des accidents

Et toujours - venus d'où ?. -

rectangles ou carrés de dimen-

sions de plus en plus grandes,

les panneaux s'entassent, à grand

peine contenus, maintenant, par les seuls moyens dont on dispose

contre eux : grues et bulldozers,

puisqu'ils sont infusibles, impu-

trescibles, incombustibles, en un

pourra-t-on espèrer réduire le

volume par compression, comme

on le fait des voitures-ferraille,

lorsqu'on aura construit, pour

grave, gagne les villes voisines,

passe les frontières de France.

de Belgique et, déjà, on parle

Sur Sauge, point chaud du front

des panneaux, a commence le

largage, par hélicoptères, d'énor-

mes charges scintillantes qui s'écrasent sur la moindre par-

celle vide dans un grand vacar-

me, bientôt sur les maisons,

Au cœur de ce récit fantas-

tique d'où l'auteur fait sourdre

une angoisse qui s'infiltre et nous

envahit, un lampiste, Joseph

Clot, symbolise l'individu écrasé

sous la matière créée par un système où il n'y a ni respon-

sables ni coupables : « On ne

peut tout de même pas reprocher

aux fabriques d'honorer les commandes » et de barrer ainsi la

panneaux, l'humanité connaîtra.

usines pourront même doubler

elles vont dans un avenir qui

s'approche en courant, de notre

voie au chômage

peut-être...

de son apparition en Espa

En attendant, le flèau s'ag-

cela, les machines adéquates.

# combattant

PRÉS toutes les récentes

qu'il ful consacre, attribue l'oucors, à la mauvaise cons générale à l'égard de la Résisrée, pariois, crainte, sans aucun doute, mais almée, non. Il y a Prévost soit mont au moment où s'établissalent de nouvelles répune soit pas mort en homme de parti, měme répudlé, měme controversé, comme Nizar.

emballements de l'esprit et échauffements des passions,

### L'expérience de la douleur

Elle va de Plaisir des sports paru en 1925 à un essai sur l'inspiration et la création poétiques chez Baudelaire, auquel il travalilait dans le maquis et qui fut publié après sa mort, en 1953. Entre-temps, des études sur Valéry, Montaigne, Stendhal ; des romans, dont Dix-hultième année, les Frères Bouquinquant (le plus connu, adapté pour le ma par Roger Valliand), ie Sel sur la plale, la Chasse du matin ; des traductions de poèmes, notamment de Lorca, des recueils de nouvelles, en particuller Lucie-Paviette, genre où 11 excellait, une Histoire de France depuis la guerre, une esquisse de la civilisation américaine parue sous le titre Usonie. La curiosité de Jean Prévost, son intérêt pour tous les problèmes posés par son époque et son aptitude à les embrasser étaient népulsables. Il n'a pas touché à

tout. Il s'est colleté avec tout. Son drame est celui des intellectuels de gauche de l'entredeux-guerres qui ont cru 🛶 et qui les en biàmerait - au bonheur par le progrès et au proprès 'àre de l'acier et du béton. Son mérite est d'avoir su ne

et de les avoir continuellemen

de la douleur. Il est mort à quarante et un

ans, à la fin de son apprentis-Un écrivain qui meurt à la guarre, pour ses idées, alors

au silence? PAUL MORELLE, \* JEAN PREVOST. POR-

GINETTE GUITARD-AUVISTE. \* LES PANNEAUX, de Jean-Claude Fontanet. Ed. de La Bacon-gière, Neuchâtei. 148 p., 30 F.

# portrait

# Jean Prévost l'encyclopédiste

lumineusement apparaître, en Jean Prévost, le contraste qu'il y l'homme, sa violence physique, et la retenue, la modération de ses opinions et de ses jugements. Jean Prevost, disciple d'Alain, a voulu raison froide garder dans une des périodes de l'histoire de France les plus fertiles en

encyclopédiste — et cela aussi peut être un handicap aux yeux de qui, lecteur, universitaire ou critique, n'aime que les itinéraires bien balisés, - à la fois essayiste, critique, romancier, nouveiliste, journaliste, son œuvra est à redécouvir.

slimentées de ses réflexions et Jean Prévost pensaît que son œuvre véritable de créateur ne commenceralt qu'après sa que-

rantième année, quand il aurait suffisamment fait l'expérience

qu'il auraît pu continuer à les polir, dans son lit, quelle autre raison invoquer qui le condamne

TRAIT D'UN HOMME, d'Olide Yelnik. Présenté par Vercora. Payard, 260 p., 52 F.

réhabilitations d'écrivains collaborateurs, le beau livre qu'Odlie Yelnik vient de consacrer à Jean Prévost, portrait d'un homme apparaît comme une bouffée d'air trals, dans un

Vercors, dans la présentation bil où est tombée l'œuvre de Jean Prevost, depuis sa mort, en 1944, dans le maquis du Vertance, respectée, certes, admid'autres raisons. Le fait que Jean tations. Mais surtout le fait qu'il

Le livre d'Odile Yelnık fait

Son œuvre, qui est celle s'un

pas se sciéroser sur ces notions

La conclusion est d'humour sombre. « Quand on aura découvert le moyen de détruire ces qui sait, de beaux jours. Les ou tripler leur production, si les impératifs économiques, ou au-

tres. l'exigent : puisque l'on sera à même de détruire autant de princeaux qu'il en sera fabriqué, » Conclusion logique d'une aventure absurde la nôtre el les choses continuent du train ou

# Important Editeur Parisien

recherche pour création et lancement de nouvelles collections

manuscrits inédits de romans, poésie, Adresser manuscrits et C.V. essais théâtre. Les ouvrages retenus feront l'objet d'un lancement par presse, radio et télévision.

Nos contrats d'édition sont rénts par l'article 49, de la loi du 11 Mars 1957 sur la propriété littérake à la pensée Universelle

75004 Paris Tel. 325.85.44.

# Detrez "Plus que du talent et du brio : une manière d'être à l'image d'un temps insensé et lyrique." Alain Bosquet (LE MATIN) "La force, la sincérité tumultueuse de ces pages, de cet homme qui hurle sa hantise de la solitude. Un grand Françoise Ducout (ELLE) "Une richesse et une profondeur exceptionnelles."

"Si les titres des grands livres étnient interchangeables, celui-ci pourrait s'appeler "la condition humaine."

Robert Kanters (LE FIGARO)

"Lyrique, visionnaire, pamphlétaire... Conrad Detrez émeut et fait trembler le lecteur."André Lande (LE MONDE)

### **CALMANN-LEVY**



Reportage à Longwy Le Vietnam... les prostituées, là-bas, ici• Migrantes, exilées. Le roman familial • Avortement 1974-1979. Hélène Parmelin: Le monde Indigo. Sciences-fiction • iournal de femmes Vente en kiosques 7. rue Mavet. Paris 75015

### JOSEPH GIBERT LA PLEIADE BANDES DESSINÉES ASSIMIL (Livres), Enregistrementa) ● ATLAS F • PRIX LITTÉRAIRES. CASSETTES | Werges et du musique caregistres) 26, BOULEVARD ST-MICHEL (6") MÉTRO ODÉON - LUXEMBOURG AUTOBUS: 21-27-38-58-63 - 81-82-84-85-86-87-89 Arrêts: Cluny, Ecoles, Luxembourg

# PAUL-LOUIS **MIGNON**

# Panorama du théâtre au XX<sup>e</sup> siècle

"A qui veut se retrouver dans le labyrinthe de la dramaturgie moderne, l'usage du Petit Mignon sera désormais indispensable."

François Nourissier - Le Point

Gallimard

# l'Origine

Revue des sciences traditionnelles

- LE TAROT DE MARSEILLE, par A. Jodorowsky
- LA LOI DES LOUPS, par Pierre Derlon \_\_ LE KALARIPPAYAT, par Charles Antoni - MUSICOLOGIE, PHOTOGRAPHIE, etc.

Le numéro : 10 F en vente chez votre marchand de journaux on à : l'ORIGINEL : 25, rue Saginier - 75009 PARIS - Tél. : 245-28-21.

### - GROUPE

### **JOURNALISTES-ÉCRIVAINS**

confirmés (priz littéraires) expérionce édition, réalise tous travaux rewriting manuscrits, rédaction, mémoires, biographies célébrités, encyclopédies, récits historiques, Ecrire le Monde Publ., Nº 9.021.

# collection



PRATT: un style de plus en plus dépouillé. de plus en plus 🔏 beau





chez vatre libraire

# Clara comment, déjà?

(Suite de la page 13.)

Derrière le « bluffeur » et le « mythomane d'envergure », elle s'enorgueillit d'avoir discerné et aidé « un des nommes les plus intelligents et les plus inquiétants de son époque », et elle résume admirablement son apport : avoir fait entrer la révolution dans la littérature, confronté l'Occident aux pensées orientales, et su enrichir de sens le moindre fait.

S A compagne d'avant la guerre ne prétend pas l'égaler sur ce terrain de la spéculation et de l'art. Il n'empêche que dans les positions prises elle aura montre plus de cohérence avec leurs communes aspirations des années 20.

C'est elle, on l'a vu, qui résiste la première et d'injunte de la première et de leurs des années et le première et de leurs des elles et le première et de leurs de leurs des elles et le première et de leurs de leurs

A la Libération, elle se moque des charges officielles, quand lui y prend goût. Elle milite pour l'indépendance algérienne alors que le ministre de de Gaulle épouse en silence les retournements du chef, et couvre plus ou moins les tortures. Elle s'engage à fond pour Israél, au lieu que lui toiter sans moil distributes de l'internant et dibbre du cénéral eur le peuple. dire la phrase sinistrement célèbre du général sur le peuple « dominateur et sûr de lui ». En 1968, pendant que le ministre de la culture laisse sans consigne le directeur de l'Odéon, quitte à parler ensuite de « crise de civilisation ». Clara enterre sa jeunesse (soixante-dix ans) en prenant d'assaut l'hôtel de Massa et en maniant gaiement l'utopie trotskiste de leurs

Les invocations à Sumer et au firmament ne sont pas son fort, elle aurait plutôt tendance à se montrer terre à terre et, au goût de sa fille, un peu « moraleuse », mais la petite sagessa qu'elle a tirée de la - somme de ses actes et de ses

### par Bertrand Poirot-Delpech

rêves », comme dit l'autre, vaut blen les grandes philosophies. En gros, elle pense que sa vie a eu un sens, que le monde progresse, qua l'homme peut quelque chose pour l'homme.

Son espèce de courage animal, elle veut croire qu'elle le tient de ses ancêtres, dont elle n'a pas cultivé les rites mais le souvenir, de ces lignées de « femmes juives qui n'ont pas trahi », plus braves à ses yeux que Jeanne d'Arc et les beaux Saint-Cyriens. Ce qui ne signifie pas qu'elle respecte forcé-ment le courage, surtout celui de « forfanterie » dont, dit-elle, elle a « trop souffert ». Si, comme Desnos à qui elle a emprunté le litre de son livre, elle a réussi à se sentir « libre » dans une époque qui s'y opposait, c'est par patience, par aptitude à se mettre à la place des autres, par solidarité. Comme on doit s'aimer sur un bateau qui sombre ! », dit-elle. Encore une utopie, sans doute !

EVANT ce destin d'Intellectuelle ayant liè son sort à un Distribution de fort calibre, on songe évidemment à Simone de Seauvoir. Ce qui a manqué à Clara Malraux pour mener une vie et une ceuvre aussi retentissantes, c'est peut-être moins l'agrégation et le talent que de garder son nom dès sa rencontre avec Malraux, et que ce dernier alt été profondément acquis à l'égalité des sexes comme Sartre. On imagine mai André Malraux, resté à cet égard un phallocrate à l'ancienne, commentant en public les livres de Clara, comme Sartre dans le film actuellement projeté sur Simone de Beauvoir.

Il y a au moins trois domaines où l'expérience de Clara Malraux déborde celle de Beauvoir : la persécution, l'action au péril de sa vie, et la maternité, sans laquelle elle n'aurait pas triomphé des deux premières épreuves. Tout au long de ces Mémoires utitimes surgit l'image de la petite « Flo », qui est sa raison viscérale de lutter, d'espérer, le prolongement de la fière lignée juive, mais qui s'affirme déjà grave, posée, presque plus raisonnable que sa mère. C'est d'elle que nous tenons

Pourquoi almes-tu la vie ? a demandé Clara. Et « Flo », tenant à cet instant de son père et de sa mère

 $\star$  \_BT POURTANT FETAIS LIBRE, tome VI de « le Bruit de nos pas », de Clara Malraux, Grasset, 264 p., 42 F.

les"remontrances"de malesherbes

Grimod de la Reynière

1771/1775

Elisabeth Badinter

écrits gastronomiques

texte établi et présenté par Jean-Claude Bonnet



# lettres étrangères

### Entretien avec Volker Braun

# Un communiste heureux de l'être

Le théâtre de Gonnevilliers présente actuellement et jus-qu'au 23 février une pièce du poéte et dromaturge est-alle-mand Volker Brown : « Rêves Bauch aux prises avec le socia-lisme et les faiblesses bumaines », dans une mise en scène de Marx Decès (1). Par réunis publient un recueil de nouvelles de Braun, Nicole Coanova a rencontré récemment cet écrivoin communiste, herreux de l'être.

L'HEURE où il est si sou-A vent question de dissi-dence, voici un écrivain communiste, allemand (né en 1939 à Dresde), qui vit à Berlin-Est et désire y rester — qui y croit La Vie sans contrainte de Kast est peut-être un « roman de formation » socialiste. Ce n'est pas, pourtant, l'orientation politique de cette ceuvre qui nous attire, c'est sa maîtrise littéraire, qui fait de son auteur I'un des meilleurs écrivains de l'Allemagne actuelle, à l'Est comme à l'Ouest. (Il faut féliciter au passage l'équipe des traducteurs.) Kast, le héros des quatre premières nouvelles, est ouvrier, puis étudiant, auteur dramatique, responsable du parti à l'entreprise. Franz, le héros d'Histoire machevée, tente, de toute la force de sa faiblesse humaine, d'insinuer la vie — la sensualité, les nuances, toutes respectables, de l'émotion — au cœur du socialisme. Qu'est-ce que l'homme dans la machine du parti? La réponse de Volker Braim nous déroute, nous bouleverse, parce qu'elle n'est pas théorique, elle émane tout droit de l'expérience.

### « Un millénaire de travail »

« Dans toutes ces nouvelles, vous semblez dénoncer la manière dont l'humain s'intègre En quoi cette mitique se distingue-t-elle d'une révolte?

- Je n'ai rien contre le mot révolte. On peut définir le socialisme lui-même comme une révolte. J'aurais peur si je le voyais s'apaiser et renoncer à ce caractère. La joie qui naît dans certains cercles de droite devant les accents de rébellion que l'on peut saisir chez nous, et surtout dans notre littérature, s'éteindrait vite si ces cercles pou-vaient en comprendre les motifs réels. Le socialisme, s'il veut être logique, inclut en lui-même sa propre critique.

orand-chose de cette antitude à l'autocritique dans le socialisme actuel. Les écrivains, chez vous, ont une liberté de plus en plus réduite. Thomas Brasch est parti depuis long-temps, Rainer Kunze, Hans Joachim Schädlich, Kirsch, sont passés à l'Ouest.

- On ne peut pas juger le la culture. Les modifications essentielles qu'il apporte améliorent la vie de millions d'êtres : abolition de la propriété privée, réforme agraire... Nous, les intel-

(1) Your notre critique dans le Monde du 24 janvier.

ment ces éléments de base et nous ne considérons que la politique culturelle. Le socialisme est un processus qui représente peutêtre un millénaire de travail.

d'attendre si longiemps pour obtenir une réponse à la question que vous poses : « Comment vit-on le socialisme? — Si j'évoque cette perspective millénaire, ce n'est pas dans un esprit de résignation. Le communisme vit dans un fantastique horizon de devoirs, et je trouve cela plutôt troublant et provo-

> Les conditions de l'existence humaine

Comment pouvez-vous être tellement idéologue et tellement humain?

 Si quelque chose m'intéresse dans l'idéologie communiste, c'est ce en quoi elle se distingue de toutes les autres idéologies connues jusqu'à présent : abstraite d'une certaine manière,

lectuels, nous oublions facile- elle est pourtant capable de comprendre les circonstances devant lesquelles elle se trouve. Dans cette société que nous essayons d'établir, il ne s'agit de rien d'autre que de ceci : créer des conditions d'existence hu-- Aurez-vous la patience

viences humaines

Jacques Berg

ាក្រាល់ ការ 🖣

22 256

State Sept. 19

بنبه العدار والأد

120 1500 B (A

்கர் இதே 🦓

2. btt.

\_ 1 × + 1225

1. 19 Sec. 1820

وتشكلها تتعميرا وجاد

Stranger Section

.a :: = ===

A Law Later Language

Training of

ត្រ ប៉ុន្តែ

Alter a signal

District Control

1. 62 P. 12 W 12

effeng feit für

HATTOTIC ST.

Treation of

region broke

Juden Afbill

122751852475

Service Services

ALLEY GENERAL

在47分型点的电流。

144 - This 62

Consider Publication

144 E 114

Berteit die f

des mass

Marie 187 A. S.

Ter da b enum e.,

रण्यादश. संघ

- hi ---ide Vipila

1.2577.031270 arida, B

run in piè · 生物的性性 hasie ou Tie Milita Faritetta, 10 May 12 **企可以的<b>的**数 Jan Guit

und saidtliff

. . .

w. a me

小枝 都

MANUAL PR

凉水 细胞层

This giftig

\$64 two, 180 48114 11.59 46 1847 Feb. 1 مستوارة الأرا bes' i reichtig કે કે પ્રમા 🤏 the du

the Parket Situat 🙀 🖰

Le morente

et le sedentaire

gertrade desk

11. 1 1 12 At

 $|\alpha|_{\mathcal{H}^{-1}(\Omega)} = -1$ 

The second of the second

and the second of the second

and the English personnel ्यात्रकात्रकारे त्रिक्ताः पृथविक्षेत्रः व्र ११ ३ अस्ति वर्षः स्थिते ११ अस्ति वर्षः

a the Manager.

Carry Lebitory fee

. . Age, 2 T.1

in the street of the

or to regular distre-

( ) U

Chief the free

. Tr. 1.4.18 -

and the second second

in the graduates

0.7

The springer was the

> Ce que nous réalisons, ce n'est pas forcément ce que la presse beurgeoise juge digne d'être communiqué au public. Ce n'est pas non plus forcément le but des activités de la société bourgeoise. Nous essayous d'abolir les contrastes entre ceux qui travaillent avec la tête et ceux qui travaillent avec les mains, entre l'homme et la femme, entre la recherche et l'enseignement. Il doit naître ainsi une nouvelle sorte d'organisation de la société : une organisation humaine, Maigré des expériences amères dans le domaine si important de la liberté de l'esprit, je n'oserais pas nier ce chemin fonda-

### Propos recueillis par NICOLE CASANOVA

\* LA VIE SANS CONTRAINTE DE KAST, de Veiser Braun. Tra-duit de Pallemand par Gilbert Ba-dia, Ala., Lance et Vincent Jessw-ski. (Les Sciteurs français réunis), 250 p., 42

# Sacré Burgess!

Cette fantaisie qu'on dirait voitairienne — mais d'un Voltaire qui se sereit mis au gin entraîne à toute ailure, sens rien renier des grandes préoccupations de l'écrivain, la difficulté, avant tout, d'adhérer à soi-même, à son propre rythme, . a son propre mythe.

C'était aussi le soud d'Hemingway, ce macho du Middle-West présente son essai sur lui comme une esquisse. C'est nius une saisissante synthèse, à la fois la mellieure initiation à l'œuvre et le portrait le plus juste de l'homme. A côté des très sérieuses et substantielles biographies (ceile de Carlos Baker, celle de A.-E. Hotchner), trop hagiogra-phiques cependant, cette étude dégraissée est la bienvenue. Elle rafraschit et remet à sa place ce que la mythologie boursouflée autant que la critique dévastatrice à plaisir ont falsifié depuis dix-huit ans que daddy Heming-way est reparti au « nada »

Rien de méchant sous la plume de Burgess. Tout est proprement hémingwayien, dans ce qu'Hemingway nous a montré de meilleur : apprendre à regarder et dire ce qu'on a vu sans floritures. Tel quel. Burgess se met au dispason du cœur avec le grand homme, ce qui ne l'em-pêche pas de nous le faire voir, pas à pas, tel qu'il fut.

C'est l'innocence du jeune Yankee au physique de l'orgeron, grand pourfendeur de porcs-épics, catapulte du jour au lendemain dans les horreurs de la Grande Guerre. C'est l'exigence de l'apprenti-écrivain qui se propose « d'enlever les dispositions esthétiques du fragage à la place qui leur est graditionnellement al-louée — le tête et le cœur — pour les 1 ttacher aux nerjs et aux muschs a. C'est le malaise de l'écriva à arrivé (très tôt, des 1930, et se, meilleurs livres sont derrière (12), prisonnier de sa légende, quincé entre l'art et l'exting incapable de d'étricher l'action, incapable de défricher de nouveaux territoires et réfugié dans un paternalisme grande-gueule qui masque mai l'égoisme, l'impuissance, la peur de l'échec. Jusqu'au sursaut final, cette ulet la Met, allégorie du courage. qui ressemble à un pathétique

### Une rencontre mémorable

Ce que Burgess retlent, c'est évidemment un art d'écrire (a atteindre l'inatteignable », dit Hemingway dans son discours à l'Académie royale de Suède), dégagé de tout engagement politique, sinon de clairvoyance en la matière. C'est aussi et si blen profilee, la difficulté à vivre, la mélancolie chronique » assortie d'une « nostalgie violente » de la mort de qui refuse le « désespoir tranquille », notre sort commun. C'est peut-être là que se rejoignent ces deux hommes de grande stature. En tout cas, leur rencontre est mémorable.

### FRANÇOISE WAGENER.

\* ROME SCUS LA PLUIE, d'Anthony Burgess, Traduit de Pangiali (excellemment comme toujours) par Georges Belment et Hortense Chabrier, Seghera, 240 pages, 38 F. \* CE SACRE HEMINGWAY, d'Anthony Burgess. Traduit de l'anglais par Léo Dilé et Georges Beimont. Fayard, 158 pages, 45 f.

APHRE

**UN LANGAGE** POUR LE LANGAGE.

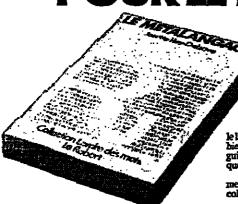

LE MÉTALANGAGE PAR JOSETTE REY-DEBOVE

e langage n'avait jamais été laite, nen que chacun de nous, linguiste ou non-linguiste, parle quotidiennement du langage. Cette investigation fonda-

dirigée par Alain Rey et éditée par Le Robert (prochain ouvrage "La Vie du langage, chroniques du Monde" par Jacques Celiard). Le Métalangage par Josette Rey-Debove: un ouvrage broché

L'ORDRE DES MOTS

Une nouvelle collection sur le langage publiée par <u>Le Robert</u>, dirigée par Alain Rey.

pour retourner le bon ci-contre aux EDITIONS DE SANCEY - B.P. 16, 10800 SAINT-JULIEN

VIOLLET-LE-DUC

DICTIONNAIRE RAISONNE LARCHITECTURE

10 volumes

BON D'EXAMEN à retourner aux EDITIONS DE SANCEY

B.P. 16 — 10800 SAINT-JULIEN

recevoir le premier tome de la réimpression du Dictionnaire
hitecture de Viollet le Dun. Si J'en auté satisfait, le recevoir les we can in Julien

The product tome de la réimpression de Diet
est volumes suivants à raison de un par mois, Dans le cas couraire,
retonnersi dans les die jours et dans son benbelisge d'orighe (von
paiement vous sera siors immédiatement retourné).

Us règle comptant la tespité de l'ouvrage au prèt exceptionnel de :
le règle les des volumes en det versaments égant de 139 F (
franco Franco métropolitaire (pour étranger port en sus).

Ci-joint : Chèqua : | C.C.P. | D
esse complète

### sciences humaines

# Jacques Berque d'un Maghreb à l'autre

### Une méditation sur le monde arabe.

est pourtant

eant lesquelles elle a

Ans course que de ceq :

conditions d'existe

ce que nous restant pas forcément ce

esse bourgeoise ing :

interest pas non plus iones de la seriorités de la seriorité des seriorités de la seriorité de la serior

in les contrastes entre ca

travaillent avec la

control avec la femme recherche et l'ensete doit naitre ainsi une u

were : une organisation be

Malgre des experiences :

dens le domaine si impon

Mberte de l'espni, p

mais pas nier ce chemin

\* LA VIE SANS COMP

BE KAST, de Volker Bra

Ma, Ainon Lance et Vinen,

urg ess!

gadinonnelles

... iete e. le i

me les e tincher ma

musoir a Certe:

l'écrava & arriré (25)

**90. e**t 66-) malleus læ **exiè**re 1.30 prisonie:

neson, incapable de st

e rui musque milità

geographic territies etc

en senance. la pent de l

te tim alexane da a

invitabile : 15 Table

remembe à mar

Lue rencount

Ce que Burges sta

evidemment -

Beningia : mis 300 ist

Tacsound topic of S

Ment.

h mat. to Chet 1981.

· melana : v armanas

Cune : 1971 Et 7352

in the state of th

MICH THE SET IN

Se sur

BEST TO SEE THE SEE

BOATT SOUS IN SITE Character Country of Character Country of The Character Country of Character Country of

Charles or series 127

CARLOS IN THE SECOND IN T

FUNCOISE WAR

profitie, anniane fi

mémorable

Propos requeilly,

te d'organisation de

Ans cette société que

orendre les

ONGTEMPS, pour nous, l'Orient commençait à nos portes. La mer à franchir, et fi était là Miss. quel Orient, par rapport à qui? En pleine période coloniale, le mot arabe subsistait, celui de Maghreb : l'Occident. Vu de l'autre rive, l'Orient se déplaçait d'autant, jusque vers l'Euphrate. Limite et dérision de ces distributions : on est toujours l'Orient ou l'Occident de quelqu'un. A l'autre bout du monde arabe, l'Irak, depuis sa plus ancienne histoire, est, à son tour, pour un Orient plus extrême que lui, un Maghreb. A ce monde, un, varié et ouvert, Jacques Berque, infatigable et passionnant, vient de consacrer deux ouvrages qui feront date : De l'Emphret l'Atlas, deux chapitres inédits, vingt-sept autres repris, revus à la lumière de l'histoire la plus récente : l'Intérieur du Maghreb, géographiquement plus spécialisé. qui s'inspire de manuscrita du XV au XIX siècle. Ces deux études participent de la même

### Le nomade et le sédentaire

réflexion générale sur les Arabes, et sont aussi l'histoire d'un

homme : un demi-siècle, très

C'est assez, on en conviendra, pour interroger l'histoire tout court, pour la saisir dans sa continuité immémoriale - un adjectif cher à Berque - et dans sa révolte, dans son classicisme et sa modernité. Et que voit-on? Le fondamental (açâla) assumé ici et récusé ailleurs. La nation arabe, l'umma, définie à la fois comme englobant les particula-rismes, souvent vivaces, des Etats, mais aussi singulièrement cohérente pour peu qu'elle se pense par rapport à tout ce qui n'est pas elle. Un monde à plusieurs pôles, la foi à La Mecque, l'impulsion politique, selon les temps, au Caire, à Alger, à Tri-poli, ou ailleurs. Des courants de sens inverse, Orient et Occi-dent arabes se lisant, jadis, dans culte des saints locaux, aujourd'hui encore dans les motifs des tapis, la vie communale on les formes de la culture populaire.

De ces tensions, tragiques ou fécondes tout au long de l'histoire. I'une au moins est en voie de se résorber, sous les effets du jeu économique et des politiques gouvernementales : celle qui opposa, et unit tout aussi bien, parfois, le nomade et le sédentaire, l'extensivité pasto-rale et le terroir surchargé, la parenté par les hommes et la cellule familiale plus réduite, bref, ces phénomenes qui entrent, pour une part essentielle, dans la grande et novatrice réflexion d'un Ibn Khaldoun Encore faudratt-il, à l'intérieur du monde fixé au sol, distinguer entre la ville et la campagne, entre la citadelle du droit, centre et foyer d'expansion religieuse, et cette ruralité, equ'on n'a jamais fini de convertir », de ramener à

l' a exactitude contractuelle » Il est vrai que, de plus en plus aujourd'hui, un nouveau système de relations s'établit entre cita-



\* Dessin de JULEM.

tamment, de la population universitaire, issue, pour partie, du terroir et qui maintient, d'une iacon ou d'une autre, ses attaches avec lui, modelant peutêtre les mentalités de demain. Mais la ville elle-même n'échappe pas à son destin. La viellie cité éclate sous la pression des hommes de plus en plus nombreux, des activités modernes, de l'afflux des gens du dehors. L'antique « structure radioconcentrique » est jouxtée. compromise, coupée, par la cité neuve et ses impératifs édilitaires, à commencer par celui de l'alignement. Un urbanisme en relaie un autre, et la ville devra se redéfinir. Lisons à ce propos un modèle du genre : le chapitre -- ou la méditation ?

Le fait colonial, explique Berque, c'était de ne voir, dans ces sociétés, que l'irrationnel, le contingent et la survivance. La recherche scientifique elle-même. jusque dans cette sympathie qui lui falsait découvrir et défendre l'originalité, face à nous, du monde arabe, a pu laisser croire. parfois, que la vie passait à côté de lui, qu'il restait immobile, pour jamais accroché à un systeme ferme de connaissances et de valeurs. Aujourd'hui, de toute façon, le débat est vain et, es-pérons-le, clos : l'histoire, dans sa marche, a changé, avec la vie, les façons de voir.

### Trois types d'hommes

Elle nous impose, d'abord, de regarder vivre, justement, Berque y excelle. Le voici qui évo-que « trois moments économiques, trois types de sociétés, trois types d'hommes : le marchand damasquin précapitaliste, le bourgeois proche-oriental, s'ef-forçant à l'entreprise moderne pour concurrencer le monopole européen, surtout entre les deux guerres, et, anjourd'hui, le ma-nager étatique, travaillant à l'exécution du plan ». Ailleurs, à partir de l'exemple du Hodna et des transformations du système pastoral, saisies à travers le métier du berger, c'est le constit entre « les puissances conserva-trices du nomadisme et la loi moderne de la division du tra-pail ». Allleurs encore, à propos du Vieux Caire, le présent est confronté à l'antique armature sociale, énoncée dans sa giobalité : « Système complet, fondé sur la piété, le travail artisanal, le grand négocs, et s'achevant en haute culture traditionnelle. >

Ce dernier exemple, entre bien d'autres, montre assez que, loin d'être négligé par Berque — mais comment le pourrait-il — le fait culturel, au sens le plus général du terme, est réintégré au contraire là où il doit être : dans le système social tout entier, et peu importe, au fond, qu'il en soit le cœnr, le sommet ou la base. L'essentiel est qu'il tire sa validité du réseau de relations qu'il entretient avec le

reste du système. Berqua s'attache à en fixer les lieux et les aspects significatifs. comme en ce canton de la campagne marocaine, où le partage des eaux d'irrigation concilie, en des proportions variables selon les niveaux, les nécessités de la terre, celles de la tribu et celles de la personne : « le social corripe et maîtrise la nature ». Un pen partout, Berque insiste wir la place du sacré, de l'idéologie. de l'imaginaire dans la représentation collective, sur le rôle et la crise du signe, sur la conscience d'un temps fracturé, sur le but

assigné à la révolution, qui est de retrouver, à partir de bases nouvelles, l'accord entre l'indi-

vidu, la nation et le monde, bref sur cet « intérieur » à la fois

« géographique, social et psychi-

Histoire, avenir, destin : le re-gard de Berque rassemble le assé le plus long, le dernier demi-siècle et les significations, pour demain, de l'aujourd'hui-Un fait évident : la force et les succès de l'islam, extraordinaire système communautaire transcendant l'hétérogénéité des lieux, des situations, des civilisations. Mais l'islam, si important qu'il soit, ne résume pas à lui seul toutes les composantes socio-culturelles du monde arabe. L'évolution la plus générale se situe entre ce que Berque appelle l'in-surrection de la personne, d'un côté, et l'ouverture à l'universel, de l'autre : débat qu'on pourrait, du reste, formuler aussi au plan national, entre une originalité à préserver coûte que coûte et ce est la rançon périlleuse de l'accès aux techniques modernes et à la mentalité qu'elles trainent après elle, pour le meilleur et, parfois, hélas ! pour le pire.

Dans la préservation d'une identité, nul doute que le signe méritera toujours une étude at-tentive, de la part et des Arabes eux-mêmes et de ceux qui s'essayent à les comprendre. L'avenir est donc dicté par le phénomène majeur de la libération, qui place le monde arabe face à lui-même, autant et plus pent-être, désormais, que face à l'Autre. Une fois retrouvé le fondamental (acála), a les Arabes ne veulent plus réduire les manifestations de leur être à des vocalises sur l'essentiel : As se

rouge

habite avec force

On attend avec

ಸೀನಾ ೨೦ದರಿಗಳು ಗುಸ್ತಕ-೧೬೩೩೯೨

"Un livre de tout

premier ordre :

Tchou

veulent mouvement historique De nouvelles structures collectives, ressortissant à la stratification sociale, ou même à la lutte des classes, plutot qu'aux antiques équilibres du terroir, jont pendant à la poussée des individus. Un nouveau cycle s'est

ouvert. > A qui veut étudier le monde arabe d'aujourd'hui, Berque dit clairement que la recherche doit se fonder sur le phénomène socio-économique, mais que, à son tour, celui-ci n'emporte son plein effet que s'il est transmissible, communicable, en un mot : signifiant. A la croisée d'une conception marxienne de l'histoire totale, de l'analyse fonctionnelle et de l'analyse sémantique, le regard s'attachera à cet « intérieur » qui s'incarne dans le rapport des choses et des signes. Le propos dépasse évi-demment la simple recherche : il implique la totalité d'une vie mutuelle, « car enfin, écrit Berque, l'Arabe peut et doit me rejeter en tant que regard, si moi je le regarde au travers de ma personne, à mes propres fins. Mais, s'il me rejette en tant que dialogue international, il se coune lui-même de ces contreforts secrets et souverains, où nous nous retrouvons liés tous deux à la marche du monde, »

### La personne

### le peuple et le monde

ADRESSE

monde. Toute la réflexion de Berque, au-delà des Arabes euxmêmes, vise maintenant à la perception totale, universelle, de notre avenir commun. Quiconque lira ces pages sera pris sous un regard extraordinalrement vif et vaste, jaloux de profondeur jusque dans le cours quotidéen des choses. On baigners, sans se noyer jamais, dans une culture ment, ahurissante, servie des formules et des images su-perbes qui, chaque fois, étonnent et convainquent. Berque embrasse la géographie et l'histoire ; avec fui, nous passons de l'Atlas au delta du Nil et aux villes saintes de l'Irak, du terroir paysan aux modelages communs de la civilisation industrielle, de l'Europe à la littérature universelle. l'Antiquité su pétrole, aux luttes du tiers-monde, et à ces lendemains où l'histoire, sauf à se renier elle-même, devra, coûte que coûte, porter les noms de paix, de justice, de compréhen-sion de la différence. La médi-tation de Berque mérite la plus grande audience : elle prend place, à rang égal, avec les cen-vres des plus riches penseurs du devenir humain.

### ANDRÉ MIQUEL

\* DE L'EUPERATE À L'ATLAS, de Jacques Berque. Sindbad (Bibl. franco-grabe) (2 volumes), 424 et 312 pages, 190 F les deux livres. \* L'INTERIEUR DU MAGERER

ADALBERT STIFTER Le Château des fous trad. A. Coulon - introd. J.L. Bandet - Bilingue allemand

Washington Irving Rip Van Winkle et autres contes trad. H. Parisot - Introd. R. Asselineau - Bilingue anglals

PIO BAROJA Zalacain trad. B. Sesé - introd. L.Urrutua - Bilingue espagnol

RICHARD WAGNER Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg trad. J. d'Arièges - introd. M. Doisy - Billingue allemand - A. F. en poc

RAY BRADBURY - CLIFFORD SIMAK - JAMES BLISH - A.E. VAN VOGT 7 Nouvelles de science fiction trad. M. Tadié - introd. G. Cordesse-Bilingue anglais - A. F. en poche

### ...AUBIER

### BIBLIOTHEQUES ET DISCOTHEQUES EN

### N CHÊNE MASSIF Michel PANSARD

en direct de son usine d'Aiglepierre-Jura Bibliothèque modulaire en chêne massif, à monter vous-même, a des prix étonnants. Très belle qualité, solidité traditionnelle, démontable et remontable, extensible, 3 profondeurs, éléments discothéque, éléments vitrés, éléments avec portes

VENTE DIRECTE DOCUMENTATION GRATUITE MEUBLES MICHEL PANSARD PAR LE FABRICANT B.P.7 - 39110 SALINS-LES-BAINS - TÉL (84) 73.01.91

### UN GRAND DOCUMENT D'ACTUALITE EN FORMAT POCHE

### François de Closets la France et ses mensonges

MEDIATIONS - DENOEL - GONTHIER

# Théâtre

"Mon théâtre continue mes romans." Quinzaine Littéraire Entretien avec Lucette Finas

**Gallimard** 

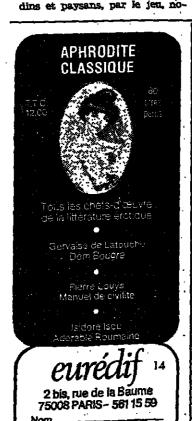

BON POUR CATALOGUE GRATUIT

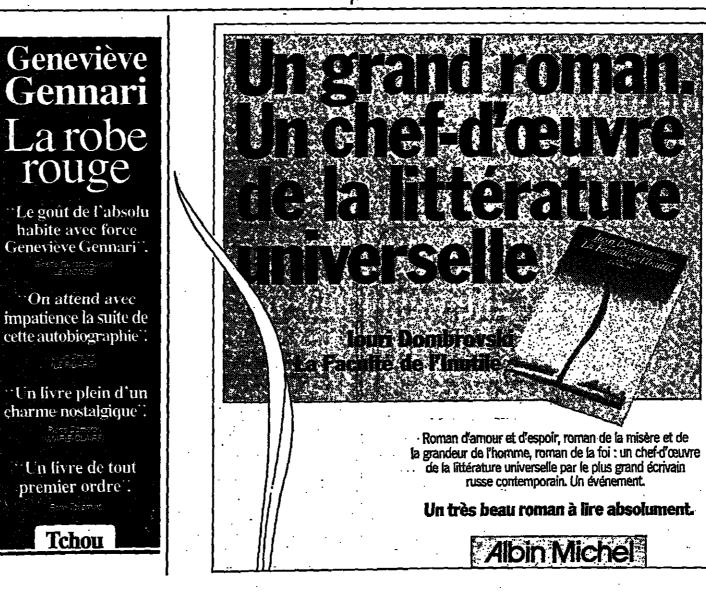

# histoire littéraire

# Figures romantiques

# Socialisme des merveilles

● Le roman superbe et généreux des penseurs visionnaires.

proclamant Scientifique, le marxisme entendalt dépasser les socialismes utopiques. Il y est arrivé, mais dans quels Etats! Inutile d'insister. A la question « comment sortir du marxisme? » le Socialisme romantique répond A reculons! > Son auteur est un des benjamins et derniers surgeons de l'aventure surréaliste. On lu! devalt jusqu'ici surtout des essais littéraires (dont un André Breton par lui-même, au Seuil) et des écrits sur l'art. En gagnant des ambitions idéologiques, il a perdu son beau prenom de Sarane et signe maintenant de son seul patronyme : Alexandrian. En toute simplicité.

C'est à son maître André Breton qu'Alexandrian doit sa passion pour le socialisme romantique et son aversion pour le marxisme. Il n'aime pas non plus Proudhon, en qui il voit, sans doute à juste titre, «un orqueilleux qui dévalisait ceux qu'il dénigrait », à commencer par Fourier, et il l'exclut de sa gale-rie des novateurs « à la recherche du merveilleux social » : Saint-Simon, Fourier, Enfantin et les saint-simoniens. Victor Considerant et les fourièristes de l'école sociétaire, Pierre Leroux qui révéla le socialisme aux écrivains romantiques (« il faisait des jaisait des enjants à sa jemme »),

munisme icarien, Barbès et Blanqui les conspirateurs républi-cains, Flora Tristan et Pauline Roland les pionnières du féminisme, et enfin Auguste Comte, philosophe fondateur de religion et amoureux fou.

« Les socialistes romantiques ne sont pas des utopistes. Si cet ouvrage n'avait pour but que de briser ce préjugé, inconsidérément il aurait une utilité incontectable dans l'histoire de la pensée humaine », écrit Alexandrian avec une certaine emphase, qu'il semble devoir à la longue pratique de ses auteurs. Il les a patiemment étudiés non seulement dans leurs livres, mais en dépouillant des archives pour une bonne part inédites. Son ouvrage, curieusement mimétique par l'esprit et le style (« c'est affaire de tempérament, je n'ai donc pas à m'en justifier », dit-il à propos du ton qu'il emploie), abonde en exclamations enthousiastes ou furleuses, en apostrophes vengeresses, en hyperboles lyriques, en véhémences candides.

Avant d'en venir aux éloges que mérite ce très remarquable ouvrage, il faut tout de même prévenir le lecteur qui y chercherait les éléments d'une criti-que idéologique ou philosophique propre à renouveler la pensée sociale aujourd'hui par une ré-flexion sur celle du dix-neuvième siècle, autrement dit à sortir du marxisme par devant, non par derrière, qu'il trouvera davantage son compte dans un livre comme Utopie et Civilisations, de Gilles Lapouge et surtout dans la somme savante, ri-

goureuse, décisive que Paul Bénichou a consacrée récemment aux doctrines de l'âge romantique sous le titre le Temps des prophètes (Gallimard).

Alexandrian est souvent insuffisamment critique : il ne sem-ble pas voir, par exemple, ce les projets sociaux des visionnaires romantiques, à l'exception de Fourier, comportent de tendances autoritaires qui se sont réalisées dans nos modernes techno, bureau et médiocraties. En revanche, quel constant bonheur de lecture il procure ! D'abord, il fait l'effort d'exposer l'essentiel de ces doctrines avec concision et clarté. Mais surtout avec un art consommé du récit. mes de chair et de sang qui s'en sont faits les porteurs inspirés. Sans sacrifier inutilement à l'anecdote, le livre est ainsi composé de neuf monographies éton. namment vivantes où défilent une série de personnages qui avaient fini par se réduire à des noms de boulevards ou de rues désertes. Ils ressurgissent sous de vives couleurs, avec des passions fortes, des manies admirables, des destins de courage, d'excès, de labeur et d'abnéga-

On n'oubliera plus, une fois le livre refermé, la description de la communauté saint-simonlenne de Ménilmontant ; le récit du dialogue fiévreux entre Pierre Leroux et Victor Rugo sur un rocher de Guernesey où ils vivent côte à côte un exil doré pour l'un, misérable pour l'autre ; l'histoire de Pauline Roland, missionnaire d'amour et prêtresse du socialisme : et par-dessus tout, une des plus belles histoires de folie amoureuse que nous ait laissée le dix-neuvième siècle : la passion qu'Auguste Comte a méthodiquement entretenue jus-qu'à son dernier souffle pour Clotilde de Vaux, morte un an après qu'il l'eut connue, aimée, vénérée, sans l'avoir jamais touchée. Merveilleux dix-neuvième

Ce livre d'historien vibrant de foi humaniste peut laisser insatisfait en tant qu'essai, il se lit à coup sûr comme un roman superbe et généreux, pour rester

MICHEL CONTAT.

\* LE SOCIALISME ROMANTI-

# Charles Fourier était-il fréquentable?

Un homme moins séduisant que son

AUT-IL admettre pour les penseurs qu'il existe un lien de cohérence entre la personne et les idées qu'elle professe, et que si le caractère ou le comportement social est antipa-

thique, la pensée risque fort, à l'usage, de l'être tout autant? Ainsi avons-nous vu, il y a peu, un Marz, bourgeois allemand (1) portraituré de telle sorte que l'autoritarisme de l'homme semblait s'insinuer naturellement au cœur de la doctrine. Le Goulag tapi dans la chambre à coucher

(1) Par Prançoise Lévy, Grasset.

### Souterrains, fantômes...



(Suite de la page 13.)

D'où la véritable délectation – on comprend le joie des surà découvrir à chaque veaux qui se répondent à travers des miroirs sans tain, des façades sans fenêtres et des puits sans fonds. Mis en abime, le romantisme noir ne révélera jamais que le romantisme noir. qui devient un mode de vie...

Que dire d'autre, en effet, de l'haltucinant récit que fait Ellen rs (dans son s que au féminin) de l'accouchement monstrueux de Frankenstein par Mary Shelley, mère à seize ans et blessée dans sa chair? Ou de la description minutieuse par un libraire de la constitution maniaco - obsessionnelle de la plus grande bibliothèque de romans noirs jamais réalisée ? Face à ces itinéraires - ceux de la maîtresse de Shelley, ou des collectionneurs Sadleir et Hutchinson - l'acharnement qu'a mis un Horace Walpole à se procurer l'armure même sans tête ! - du Château d'Otrante, c'est-à-dire celle, bien réelle, de François 1°, paraît un rêve prémonitoire : là aussi, l'imaginaire et le vrai se confondent en une quête éperdue qui

est celle d'un autre et ténébreux Blen entendu, dans une telle somme, un lecteur pointilleux jouera à chercher des lacunes des erreurs de jugements : ainsi l'importance que donne Ann Grieve au théoricien des jardins angials Sir William Chambers nous paraît-eile exagérée par rapport aux vrais maîtres du style, tel Capability Brown. De même l'entrée de Baculard d'Arnaud au royaume noir ne nons surprend pas. Mais pourquoi lui ? Tout le siècle des Lumières encore éclatant en France regorge d'échappées bien plus sombres. Et puis la bibliographie des œuvres anglaises en France que fournit Maurice Levy en fin de volum est, elle, blen incomplète. Il cite lui-même l'une de ses sources, Pigoreau : pourquoi n'a-t-il pas relevé au moins tous les titres

qu'a fournis le libraire... Mais ces remarques ne sont que marginales. L'ouvrage réalisé par Liliane Abensour et Prançois Charras nous ouvre trop de souterrains voluptueux pour qu'on puisse reprocher à telle muraille livide un léger défaut de maçonnerie. Après la traduction du maître livre de Mario Praz : ka Char, la Mort, le Diable. (Denoël), c'est une nouvelle étape fondamentale sur le chemin hasardeux d'une redécouverte. Et le seul regret que je puisse avoir est monstrueusement égoiste : ce cahler ne pourra que donner envie à de nouveaux lecteurs de rechercher les ouvrages disparus des auteurs noirs ! Et moi, qui les traque depuis tant d'années, je

à les découvrir PIERRE-JEAN REMY.

n'aurai que plus de mai encore

forcement burlesque

Qu'en est-il de Fourier, uto piste libertaire, l'inventeur de l'Harmonie, le prophète du Nounombre d'esprits, échappant au champ d'attraction marxiste, opposent, depuis André Breton, et de plus en plus aujourd'hui, à Marx totalitaire ? On ignorait presque tout de sa vie. La lègende le voulait né vieux, obscur et isole, homme de cabinet, timide, irritable, pauvre par cholx, céliheteire par vertu, rentrant tous les midis dans son grenier pour ne pas manquer l'improbable « candidat » fortuné invité par annonce à financer une colonie

### Un inventeur encombrant

A cette image prétèrent la main, non sans malice, de son vivant encore (il est né en 1772 <u>à Besançon, mort à Paris en</u> 1837), ses « disciples » de l'Ecole renteur > encombrant et bien trop radical. La seule biographie, écrite en 1843 par un disciple, Pellarin, laissalt, elle aussi, l'impression d'un donz toqué, d'un maniaque pas drôle du tout, chez qui ca devait sentir le renferme. projets de totale liberté sexuelle en prensient un coup à apparattre ainsi comme les reveries compensatoires d'un reclus un peu moisi. On préféra donc laisser l'homme à sa grisaille. pour ne s'intéresser qu'à l'écrivain, à ses visions radieuses et ses délires joyeusement inventifs.

Un universitaire beige. Emile Lehouck, auteur d'une thèse sur la pensée de Fourier, publie aujourd'hui une Vie de Charles Fourier portant ce sous-titre : « L'homme dans sa vérité ». Il faire confiance. L'ouvrage est modeste, ne prétend pas apporter d'interprétations sidérantes. Il repose sur une érudition solide mais jamals envahlssante, d'abord parce que les documents et les témoignages n'abondent pas. Malgré son désir de restituer à son modèle les couleurs d'une vie active et hien remplie l'auteur, faute d'une matière très riche, ne parvient pas à tracer de Fourier un portrait attirant.

### Féconder les esprits

S'il fait justice du mythe de Fourier solitaire farouche, s'il montre bien le bourgeois provincial aux prises, et physiquement, avec les événements historiques de son époque (alors qu'on l'avait supposé indifférent à la politique), s'il le crédite généreusement d'aventures amoureuses hypothétiques (et pour une bonne part vénales), s'il décrit en détail ses démèlés familiaux et commerciaux et lui accorde néanmoins, dans sa jeunesse, la saine gaieté du commis-voyageur, il ne réussit pas à nous faire regretter de n'en avoir pas su davantage jusqu'à présent : l' « homme dans sa vé-. rité » n'ajoute, à vrai dire, pas grand-chose à une œuvre qui garde, elle, toutes ses séductions.

La mellieure specialiste de Fourier aujourd'hui, Simone Debout, oul a produit, chez Anthropos, une édition de ses œuvres complètes en douze volumes, comprenant notamment l'important inédit intitulé le Nouveau Monds amoureux, publie en col-lection de poche un essai, l'Uto-pie de Charles Fourier, qui est beaucoup mieux que l'exposé d'une doctrine, bien qu'il puisse utilement lui servir d'introduction. C'est un trajet multiple à travers les textes de Fourier, une réflexion aigus et stimulante sur une œuvre qui n'a pas fini de porter ses fruits et qui devrait. féconder tous les esprits, sans qu'on n'ait plus à invoquer l'autorité de Breton, de Queneau, de Barthes, qui furent les premiers à la placer au plus haut.

\* FIE DE CHARLES FOURIER. a'Brile Lebouck. DenoEl-Conthic.,

\* L'UTOPIE DE CHARLES FOU-\* Bomantisms note. L'Herne, RIER, de Simong Debont: « Petite.

335 p., 140 F. hilliothère Perite. bibliothèque Parot », 278 p., 24 F.

# Le Monde DE L'EDUCATION

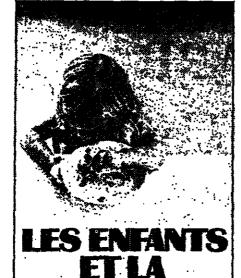

Egalement au sommaire :

La révolte des universités en Iran. L'impossible dialogue recherche-industrie : le cas de Lyon et de Grenoble. Les consommateurs à l'école.

LE NUMERO DE FÉVRIER EST EN VENTE PARTOUT : 6 F



BULLETIN D'ABONNEMENT

Pour ceux d'entre vous qui souhaitent recevair régulièrement la Monde de l'éducation, il suffit de nous renvoyer le bulletin ci-dessous. Vous ne paierez que 60 F pour onze numéros au lieu de 66 F, et vous recevrez. EN CADEAU, l'un des numéros déjà

### RECEVEZ GRATUITEMENT l'un des numéros suivants :

☐ - Livres, jouets et disques pour les enfants -, n° 45, déc. 78. ☐ - Le chômage des jeunes diplômés -, n° 44, novembre 1978. ☐ - Les lycéens -, n° 43, octobre 1978. ☐ - Le palmarès des universités 1978 -, n° 41, juillet-soût 1978. ☐ - Les débouchés du bac -, n° 40, juin 1978.

□ - Les depoticies du bac s, n° 40, juin 1976.
□ - Mai 68 - Mai 78 -, n° 39, mai 1978.
□ - Les jeunes parents s-, n° 38, avril 1978.
□ - Les livres d'enfants s-, n° 37, mars 1978.
□ - Le vote des enseignants s-, n° 36, jévrier 1978.
□ - La politique au lycée s, n° 35, janvier 1978.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, commander en plus de votre numéro cadeau d'autres numéros. Il suffit que vous rajoities à votre réglement la somme de é P par exemplaire demandé.

Je vous règle la somme de 60 F pour mon abonnement d'un an conze numeros) au Monde de l'éducation, et je reçois en cadeau s Envoyez votre builetin et votre réglement (chèque bancaire ou postal à l'ordre du « Monde ») au « Monde de l'éducation », serv. abonnements. 5, rue des Italiens, 75427 PARIS - Cedex 09 - Téléphone : 246-72-23

# Le comte d'Orsay, narcisse et dandy

L est des gens qui laissent une œuvre, et dont l'époque se soucie comme d'un chaton de noisetier. D'autres traversent la leur sans vraiment la féconder, mais l'enjôlent de telle sorta qu'ella magnifie ieur couvenir. Ainsi du - beau d'Orsay », dont une « eau de bouquet » au jasmin, assez médiocre, et un buste de Lamartine, bien académique, n'auraient valu, à aucun autre, la renommée. Où est le

Byron voyalt en lui - un Cupidon déchaîné ». Erreur. Ce < Cupidon - est un narcisse, si passionné par son image et la plus jolie façon de la présenter (chaque metin, deux heures à sa toilette) que cala suffit — à carrure superbe, les traits réguliers à la perfection, Alfred Grimod, comte d'Orsay, tourne la tête aux dames sans s'intéresraconte la tradition familiale. hypothèse qui résoudrait charitablement l'épineux problème posé par son établissement dans la vie.

A vingt ans, en effet, en Angleterre où il a accompagné 68 scaur. la future duchesse de Gramont, il réussit un coup de filet que quelques-uns -- et le sens commun — jugent quasi crapuleux. Il subjugue lord Biessington, dont la fortune est fabuleuse. Commence une durable llalson triangulaire, bientôt plus étrange encore. Lady Blessington, une femme ravissante dont la leunesse mouvementée a débouché sur ce riche mariage, devient et restera jusqu'à sa mort, la compagne étroitement unie à Alfred. Fut-elle sa maitresse. à lui que l'on soupçonne d'être l'ament du mari? On le chuchote. « Une mère » — dire-t-il. Les choses se corsent quand le lord, pour assurer l'avenir du jeune homme qui, déjà, et il le saît, a bien écomé le patrimoine des Blessington, lui talt épouser Harlet, sa propre fille, née d'une précédents union. Une

malheurause de plus. Un divorce

en perspective. Alfred d'Orsay et Lady Blassington devenue veuve entre-temps, se retrouvent

ruinés, mais toujours ensemble.

Il faut croire la haute société anglaise peu recardante sur les mœurs, ou bien est-ce le tamagnétisme d'Orsay e joué? Vingt-cinq années durant, riche ou dédoré, il sera compte à Londres, les princes les hommes politiques, les artistes, les snobs dont Thackeray fait alors as pâture, et ceux que leur talent promet au succès, originaux que le couple découvre, avant leur heure de célébrité. Leurs familiers? Par exemple, ford Melbourne, Robert Peel, Palmerston, Thomas Moore, Disraéli le très fidèle, et Dickens, Bulwer Lytton, plus tard le présentent Elisabeth Howard et dont la reconnaissance se révéiera fort avaricieuse, et Louis Blanc, si noble, si lier.

Les dettes e'accumulent, fi faut vendre la malson, le mobiiler magnifique, les tableaux choisis avec raffinement. Ensuite, fuir. La fin du règne est piteuse. Dandy dans la mouise, quand Alfred revient en France, li espère un poste diplo qui, au moins, lui contérerait l'immunité devant ses (créanciers. Il n'obtiendra que la direction des Beaux-Arts, en 1852, quatre ana après son retour Trop tard. Lady Bleseington est morte. Le « beau d'Orasy », blentôt, ira la rejoindre dans la tombe en forme de pyramide qu'il a fait élever, pour eux deux, près de Saint-Germain-en-Laye.

Enthouslaste, menant rondement cette biographie qui est son premier livre, Serge-Fortis Rolla recrée, autant que faire se peut, la séduction du per-

\* LE BEAU D'ORSAY, de.

Nonde.

no de Reinre.

A CONTRACTOR

----1000年 200 日本 1000年 100

bereite bereite प्रतासके भी करणा है। पुरुषके अपनीतिक प्रकार है स्टिब्स

min de Niverse. Se Salvastada gt igs perfect.

100

. .

1. 1. 45 . 5 %

......

7.5

in a solidare grape

ing and the second seco

\$\$ \$100 00 10 12 1 2 2 2

k Monde

guffe Get Freise beinem bat.

Pills - 11.12 X PP

ABOVETALINE TO

BEST BUM LOW

Sh steel section to the section of t

Bl Det To the Real RC

ME WE SHAPE TO STORY

Section 1

See a superior see a see

Berge tief tie feit bei bei bei

Property of the state of the st

I'm sale and are

fill for the first of the fill

हुतक्षीक्ष्म हैं है है है है है। १८ १ वहाँ का अपनेत क

Dance ील अञ्चलकार के उन्ह Bungto Taller والق جيان ۾ فاد آف

Control of the contro in the end officers COCK http://www.new.co.k.k. roka Saraka 🗗 er. bittiggett e the same and the same Cittisute. Preti streiff or Vice Charles of Reality & A SHARE THE energelen Dat. Company of a series # LONG B. CHARLES CONTRACT ON THE BY

Stranger & engree " i "The best of re regaringen p As to employed illaba ata del recite . Mert it in a castum H. wigon us oranis especial in the second reite de Japon

التهجي يهيد مهرواده سرت un distribu Charles figere Comparison of the second ... Prografigend Si ويعتم أيوها بمرعوب The state of the state of Part of the Part

Armer wagen

Arriver at the species AND STREET, STREET, STREET, STREET, TW Military Wald 作品 🍇 海海 in mountain Amerika Harris جمها جا خا Samuel Line &

ं के नेप स्थार

F- 7 - 12 - \$12.78 Appendix - proannapage

ant burlesque

est-il de Fourier, un sertaire, l'inventeur de l'inventeur de l'inventeur de l'inventeur de l'inventeur, que les d'esprits, échappant à d'attraction marrie.

d'attraction maris, chappant le d'attraction maris, depuis André Brein, pas en plus aujourd'hu i cotalitaire? On ignore in fout de sa vie. La légale de vieux, observe de la légale de le vieux, observe de la légale de le vieux observe de la légale de la legale de la légale de la légale de la legale de

part vertu, rentrant la sente dans son grenier in

dans son grenier in

manquer l'improbate suidat » fortuné invité pe le à financer une colon

Un inventeur

encombrant

bette image prétérent

non sans matice de ac

encore (il est né en m

essioon, mort à Para e

ger o encombrant et le fedical. La seule mograph

en 1843 par un discon

tele. la seat, elle austi le

devait serie le ren'es

attraction passonne a

de totale liberté sep.

ainsi comme les ren

anoist. On prefera e

Thomas a sa gra

s'intéresser qu'à le

palent un coup, à 25

stoires a'un recim

es torquesment mem

Partie Delega En-

de Found publica

al une The de Chma

portant te sus-the

esfet qu'en pen à Lance L'ourse E

. **ಶಕ** ಶಿರ್ಣ: ಇದರ ಶಿಚಿ ಸಶಿವರ್ಷ

Tretaining sidering i

18 mali entrem

modelo im traine de

parce que les desimes tèmicamants nations teré son deux de rema

bule afune matter met

were parameted and a time.

AUF LES SELECTES SONS

e dans la tempe.

🌬 Pas debie du Kon &

ice qui trouvaient l' . c

### Shakespeare aux veux bridés.

La première pièce étrangère montes en Chine depuis la révolution culture!le est une comédie de Shakespeare Beaucoup de bruit pour rien. Elle est jouée par la Troupe de la jeunesse de Shangai, qui l'avait inscrite à son répertoire en 1962. La distribution est res-tée la même. Le fait que les acteurs aient vieilli ne semble pas troubler le public. Le spectacle se donne à guichets jermés, seize représentations sont prévues, les billets ont été vendus en trois jours.

### Noël-à Nancy.

Le jestival mondial de Nancy n'aura pas lieu, comme d'habitude, ou mois de mai, mais pendant les fêtes de Noël, du 15 au 25 décembre. Son directeur, M. Lew Bogdan, qui depuis quatre ans, est directeur du Théâtre de Bochum, dans la Ruhr, tient à prendre le temps d'organiser les manifestations, d'une part pour faci liter leur accès aux specialeurs d'autre part pour permettre aux troupes de travailler dans des conditions de calme, pour au-tant qu'un festival puisse se passer dans le calme...

### Le trio de Reims.

Deux metteurs en scène, Philipe Adrien et Denis Llorca, sont associés à Jean-Pierre Miquel, premier directeur du Centre dramatique de Reims, dont ils sont en quelque sorte sociétaires. Bien que Jean-Pierre Miquel soit entré en fonction en cours de saison, il n'attend pas pour programmer trois spectacles en quatremois.

Il commence par reprendre du 9 au 24 jévrier su mise en scène d'Oncle Vania, créés à l'Odéon au temps où il y était directeur avec toujours Henri Virlojeux et Françoise Bette. L'œuvre représente l'idée oue Jean-Pierre Miouel se fait du théâtre de répertoire. Ensuite, il jait appel à un auteur qu'il connaît bien, Louis Caleterte, prix Ibsen 1979, car au Petit-Odéon, il a produit quatre ptèces de tui. Denis Llorca montera les Mandibules, une fable-fiction drôle et sanguinaire qui a été d'abord « mise en espace » au Théâtre Ouvert. Enfin, Philipe Adrien metira en scène une pièce dont il est l'auteur, le Défi de Molière, questions et rêves à propos d'un homme qui reste le modèle de la dramarturgie fran-

Le Monde

Service des Abonnements 5, rue des Italiens 75427 PARIS - CEDEX 09 C.C.P. Paris 4207-23

ABONNEMENTS

3 mols 6 mols 9 mols 12 mols

FRANCE - D.O.M. - T.O.M. 128 F 235 F 343 F 459 F

TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE

228 F 435 F 643 F 850 F

L — BELGIQUE-LUXEMBOURG

PAYS-BAS 155 F 290 F 425 P 566 F

IL -- SUISSE - TUNISIE 203 F 385 F 568 F 750 F

Les abonnés qui paient par chèque postal (trois voleta) vou-dront blen joindre ce chèque à leur demande.

Changements d'adresse défi-nitifs ou provisoires (de u.x. semaines ou plus) : nos abonnès sont. invités à formuler leur demande une semaine au moins

Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance. Ventillez avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

avant leur départ.

Par vois aérienne Tarif sur demande

ETRANGER

Féconder --- les esprits

Fig. 142 .25 22 27 27 mater b to see to COL. ant d'air ment d'ale 20000 25 25 mark term .\_\_\_ 21 .0223 en den e -14 Tel.Tel. dend to فمعتر وتشدو da comis... and a no. المتحدة ووغيتها ترارا المحتود المحت patents! والمقاربين 1. S. E. E. E. LA C. Fourier --Park SEC "STORAGE . . . Said Line INSCICE) per de l' butter: dune .... MANAGE ... tion. C Lant's .

THE REAL PROPERTY.

gelde Co.

DOLLE:

miles San

portice :

de Bat

minis 3 ·

STATE OF THE PROPERTY OF THE P

Lecon >

....

Edité par la SARI, le Monde. Gérante : Jacques Fauvet, directour de la publication. Jacques Sauvagnot.



Reproduction interdite de tous arti-cles, sanj accord avec l'administration.

### Théâtre

### «La Mouette échouée dans le dampezo»

Le Théâtrosphère n'est pas un café-théâtre, mais une cave minuscule, blanchle, en bas d'un sur les rocailles, les violoncelles, escaller raide. Un peu d'encens pur la tinude prête d'occultisme. Que lq ue es hommes et femmes attendent. En face, un second escaller, tout aussi raide, dont le sommet se perd dans les voîtes. Nul doute, c'est là que le fantôme va se matérialiser... Descend une femme bloode, pomponnée, dans un drapé tes des bras les renversements. matérialiser... Descend une femme blonde, pomponnée, dans un drapé blanc aux manches larges: Lilli Fronfrou, ex-chanteuse de variétés blessée par l'age, la mouette noyée dans le dampezo, un vin donx qui rend fou, Renée Saint-Cyr, star d'un âge d'or du cinéma français.

La pièce de Pierre Lose est un mélo incrovable à tendances poé-

La pièce de Pierre Lose est un mélo incroyable à tendances poétiques, un Harold et Maude écrit par Bernstein. Lili Froufrou rencontre sur la plage au soleli un garçon très jeune, un Méditerranéen-gidien en minishort effrangé. Elle lui confle que le vin est son refuge et qu'elle croit à l'amour. Il lui confie que son père est parti et qu'il va tuer sa mère, dont l'agonie est insupportable. Il (Sidnet Boccara) fait ce qu'il neut nour la suivre dans les pent pour la suivre dans les moues les minauderies, les pleurs. Mais il n'a pas appris comme

les ller en un chant continu ac-compagné en harmonie par le corps tout entier, les larges ges-tes des bras, les renversements de tête, les paupières palpitantes et les regards, codés comme ceux d'une d'acceurs pallingle. Cet ar d'une danseuse balinaise. Cet art qui nous vient des Duse et des Sarah Bernhardt, cet art que l'on pensalt éteint, Renée Saint-Cyr en donne une démonstration exotique, impressionnante. En coulisse l'attend un bouquet,

le bouquet des divas... Dans la cave blanche, tombeau bien pro-pre, se déroule la cérémonie blapre, se déroule la cérémonie bla-farde d'un fascinant voyage en arrière, sans rapport avec les sophistications nostalgiques ou sacrilèges du rétro. On y est, comme si Superman avait effectivement fait tourner la Terre en sens con-traire et renversé le temps. COLETTE GODARD.

★ Théâtrosphère, 13, r. Monsieur le-Prince, 20 h. 45.

### «LE PETIT ROI DE RIEN»

Pourquoi se plaindre d'une pénurie de vrais textes dans le théâtre pour enfants? Après le Maléfice de la phalène de Garcia Lorca, Phil et le Crocodile de Claude Morand, les Grandes Marionnettes de Metz viennent de prouver avec le Petit Roi de rien qu'une écriture ambitieuse est capable d'arracher l'enfance à

capanic u arrangement de ser déjà connu par un recueil de poèmes, Vocero, et par la Nuit des cloums. montée au Petit-Odéon.

Ici, tout commence comme dans

Ici, tont commence comme dans un conte iraditionnel: sur un toit terrasse, la Lune et un vieux roi. Le roi règne sur les oiseaux, les poèles à frire, sur rien... Survient un chat, puis le ballon d'une petite fille, enfin la petite fille ellemème. Vite. l'histoire échappe à ses archétypes, le roi mécanique de Saint-Exupéry isolé sur sa planète, le roi triste coincé entre l'ennui et la mort de Ionesco; des hanquiers grimaçants surgissent de derrière les toits et le poids du réel vient faire éclater la bulle

irisée de l'univers du roi, du chat et de l'enfant : leurs jeux musi-caux, entre les cheminées-orgues peville, 57000 Matz (87) 30-20-48.

et le parapluie à mobiles, devien-nent la proie des investisseurs d'imagination.

Ne pas être dupe des pièges de l'époque et d'abord de ceux de la télévision, refuser l'isolement protégé : plusieurs « leçons » sans doute conduisent la fable. Mais ansai la question plus grave du pourquoi de l'amour : l'enfant existe-t-il vraiment pour lui-même, comme être digne et res-pecté?

Il est regrettable que les organismes d'accueil ne soient pas les premiers à recevoir les enseignements d'un tel spectacle. Au Palais des arts et de la culture de Palais des arts et de la culture de Brest, les pompiers étaient en grève : sans les éclairages prévus, il a fallu jouer devant le rideau de fer, et pour six cents enfants attendus, il a fallu en accueillir mille deux cents. A Metz même où la compagnie de Raymond Poirson est établie depuis vingtiers ans elle ne dispose d'augume cinq ans, elle ne dispose d'aucune salle. Quand prendra-t-on enfin l'enfance au sérieux?

BERNARD RAFFALI.

### Murique

### UN DON CARLOS MIRACULÉ

Les représentations de Don Carios à l'Opéra de Nice pendant le dernier week-end ressemblent à quelque épisode d'un roman à catastrophès, d'ailleurs exemplaire de la vie que mênent aujourd'hui les vedettes du bet aujourd'hui les vedettes du bel canto: la prima donna (Mont-serrat Caballe), le baryton (Mat-teo Manuguerra) et le chej d'orchestre (Eugenio Marco) ne peuvent quitter Barcelone par la voie des airs en raison d'une grève; ils frètent une voiture et arrivent à Nice à 4 heures du matin, le jour de la première; c'est pour apprendre que le ténor (José Carreras) vient d'échapper c'est pour apprenare que le tenor josé Carreras) vient d'échapper à la mort près de Nimes, deux pneus de sa Jaguar ayant éclaté en même temps... Mais il est là, bien vivant; quelques indications de mise en

queiques inuvations at mise en scène, queiques raccords et tout le monde se retrouve sur le pla-teau le soir dans les vieilles tolles peintes de Nicolas Benois, pour peintes de Nicolas Benois, pour une représentation approxima-tive comme beaucoup d'autres, avec les coupures habituelles, mais sauvée par un trio de solistes exceptionnels.
C'est vraiment l'apothéose du bel canto : mise en scène quasi inexistante, chocurs généroux et emilies orchestre floitunt avec

inecistante, charurs general ex-éraillés, orchestre flottant avec quelques couacs de cuivres dans la scène de l'autodafé, salués par la bronca du public méditerra-néen, et pourtant le génie de Verdi souffle, le drame nous cap-tine de me les charteurs tive dès que les chanteurs déploient les prestiges de ces rôles qu'ils interprétent aux qua-tre coins du monde. José Carreras, le miraculé, est

le Don Carios le plus boulever-sant d'aujourd'hui; cette, voix d'une couleur chaleureuse et pas-sionnée vibrs de jeunesse, d'amour et de désespoir, et le sentiment est aussi intériorisé, le phrasé aussi juste et projond que chez un maître du lied.

un maître du lied.

Reine d'Espagne, Montserrat
Caballe incarne à mervellle ce
personnage mélancolique auquel
sa dignité interdit l'amour; une
certaine froideur la sert, même
dans la scene où elle subit les
insuites de son mari, retranchée
dans son innocence, tandis que
la qualité incomparable de son
chant indique à quelle hauteur
plane son ûme pure; au deraier plane son âme pure; au dernier acte enfin, elle libère entièrement les mille sonorités subtiles ou éclatantes de sa voir, serties par une technique d'une perjection comme inspirée.

Si José Van Dam n'a pas la même pratique du rôle de Phi-lippe II, qui semble d'ailleurs un

dramatique et l'admirable métal de sa voix dans l'air pathétique où le ros affronte l'échec de sa vie. cu le roi affronte l'echec de sa me.
Ces monstres sacrés étaient fort
bien entourés par Matteo Manuguerra, un Posa à la voiz âpre, ou
jeu un peu rudimentaire, mais
d'une très puisante expression
dans son agonie; Michèle Vilma,
une Eboli au vibrato ample, avec
un timbre grave et rauque très
beau, et Maurizio Mazzieri, en
Grand Inquisiteur. Il est diffiche
d'apprécier un chef qui grait eu d'apprecier un chef qui avait eu si peu de contact avec son or-chestre avant la première...

Les organisateurs niçois n'étaient pas au bout de leurs peines : le dimanche, José Carreras était hospitalisé, victime peut-être d'une émotion rêtrospective; on joud donc une version très abrêgee de Don Carlos sans Don Carlos... Puis Manuguerra fut à son tour conduit à l'hôpital, et le spectacle s'acheva par un concert d'airs de Puccini, Verdi, Bizet et Offenbach! Mais après tout, il y a cent ans, une soirée d'opéra, c'était à peu près cela. JACQUES LONCHAMPT.

### Expositions

### RIOPELLE SUR UN ICEBERG

lerie Maeght. Elles portent toutes le même titre : = (ceberg > et sont numérotées de 1 à 30. La peinture de Riopelle a toujours fait penser à de grands territoires abstraits vus d'en haut. D'autres plantent leur chevalet au milieu du paysage, ce Canadien de Paris prétère le survoier. Il aime piloter un avion à travers les vastitudes du Grand Nord. Il sime voir le monde à voi d'oiseau. Il le voit d'en haut, mais il est toujours dedans. Cela convient à sa nature : entrer dans le paysage et en même temps l'éviter.

Riopelle est un des derniers expressionnistes ebstraits, tout en puissance élémentaire et naturelle. Il peint avec un couteau à la main, avec l'élan du corps et aussi avec le songe intérieur qui le fait se mouvoir à travers son paysage inventé. Et voici que sa technique change : le médium, une peinture qui sèche vite, et l'outil ; mais pas l'approche. Naguère son paysage samblait nous montrer l'organisation parcellisée d'une terre cultivée. Cette fois, nous sommes sur un leaberg, terre de giace voyageuse, où il ne sa passe rien. Une parlaite blancheur où la vie serait au point mort. Et sur ces mornes espaces à la matière tourmentée ce qui vit se signale par le noir, avec quelques passages de

Tableaux en blanc et noir donc toujours violents, abrupts, qui parient fié dans la neige. A moins qu'il ne le langage de la painture directe, s'agisse d'un accident du paysage, physique, et procèdent d'une men-talité magique. Riopelle peint comme peu grave pour lui, il ne s'en im-pose pas moins par son intensité l'homme des grottes de Lascaux,

- choses - viennant avec la peinture mēme, dans laquelle il est toui entier

De ses premières attaches avec les « automatistes » canadiens dont Borduss, son maltre, et avec les surréalistes trançais dès sa venue à Paris, en 1946, Riopelle a gardé un principe : pelndre automatique. D'instinct, sa nature généreuse, trop pieine d'elle-même, recherche l'expression de l'inconscient.

Le miracle, dans ces nouveaux tableaux, est que tant de fraicheur et de liberté s'accompagne de tent de maîtrise. Le geste direct se lit, inscrit dans une ample construction sobre et toute en force où les acciden et les hasards sont intégrés au grand déroulement du tableau. Son payaage se compose toulours par le format de la tolle. L'un se rejuste à l'autre. Mais de petites ou de grande dimensions, ils montrent tous une tension interne qui est la marque de sa fureur de peindre.

L' « iceberg » c'est tantôt un morceau large de la terre de glace. tantôt une image décelée dessus et grossie. Le regard est forcément flou. Les images ne sont que de taux-semblants : un oiseau mort les alles en croix comme un christ. la peau d'une bête tendue de celles gu'on volt dans les igloos, quelque rme d'être vivant ou de bois pêtridonne le signe à partir duquel il refera un autre paysage. Non pas un leabarg, mais un Riopalia. JACQUES MICHEL

\* Psintures récentes de Riopelle, galerie Maeght, 12, rue de Téhéran.

### Dance

### LE BALLET DE L'OPÉRA

Paris renoue avec une tradition qui remonte au temps de l'opèra comique et permet de créer des œuvres plus légères que les grandes machines conçues pour le palais Gar-

Si la suite des « Noces » d'Igor Stravinsky donnée en prélude a paru lourde et compacte comme un pudding de Noël, c'est en raison de l'exiguité du théâtre. Les danseurs, pressés sur une scène étroite et sans profondeur, manquent d'espace pour aérer les effets de masse modulés d'un pouce énergique par Nijinska en 1923. Chorégraphe invité, Félix Blaska

a remarqué « Linea », une page créée à Grenoble en 1974 sur une partition de Bério. C'est une succession d'entrées ininterrompues et fluides. Les danseurs se croisent, se regroupent ou gré de l'évolution de la musique. La démarche de Blaska n'y est pas toujours évi-dente. Seul, Jean Guizerix possède assez de maîtrise pour en suivre le fil caché. Il est le seul à danser

On imagine mal que « Diachronies » soit une création récente de Janine Chamat tant son style se réfère à un acédamisme post-lifarien. Dans une accumulation de stéréotypes, la chorégraphe semble se parodier elle-même. Sur un décor d'images mouvantes d'Etienne Bertrand-Weil, le développement des danseuses piquant obstinément de la pointe pour répondre aux martèlements de la Sonate pour percussions > de Bartok évoque on ne sait quelle aventure sidérale pour bandes dessinées. Patrick Dupont, soudain débarrassé de son casque de cosmonaute, parvient à s'échapper et brille de mille soleils.

Après avoir joué les hôtesses, la directrice de la donse, Violette Verdy, a présenté son premier essoi : « Une charégraphie de maître de ballet », dit-elle modestement. Ce fut le moment le plus réussi du programme et pas du tout -- comme certains le prédisaient -- du sous-Balanchine. « Variations » de Brahms-Paganini, interprété au piano par

En organisant des soirées de Georges Pludermacher, est un ballets, soile Favort, l'Opéra de divertissement à l'image de sa créatrice, généreux, gal, ouvert, précis, plein de santé et de tantaisie, un dessert ocide et fruité dans des couleurs de sorbet, un codeau cousu main à l'intention des jeunes danseurs, les Dupont, Scouarnes, Mesnier, Paré, Vareil-hes, Goubé, Marty, Didière, Ste-phant... pour qui cette soirée fut avant tout un prétexte à mettre en voleur leur tolent.

> MARCELLE MICHEL. ★ Salle Favart, 19 h. 30.

Bientite minuit, la place Ven-dôme, déserte, silencieuse, froide,

s'endort, immobile, et les deux por-ners qui surionnent devent le Ritz s'enzuient, sonffient dans leus

mains pour tenter de se réchauffer.

Un homme fin, flancé, enveloppé dans m long manten gris, glisse malicieusement dans la demi-obscu-cité, fidèle à son image de rocker nocturne, suivi de sa femme et de

son fils. L'un des portiers ouvre

devant lui la porte d'entrée de l'hôtel, de façon distraire. Ils ne

s'adressent pas un regard. Cet

homme a un passé dont la simple évocation suffirait à faire crouler

cet édifice tutilant et solide, sym-

bole d'une aissoce aristocratique et

d'une tranquillité conservatrice :

quinze années de pression avec « le

us grand groupe de rock'n roll

Cer homme, c'est Keith Richards,

le guinarisse des Rolling Stones.

Mais le personnage n'est pas à l'opposé de ce que représente le Rite, il en est l'ironie, la contre-

façon, et le fait de fréquencer ce

genre d'établissement est un inimi-

rable pied de nez aux pouvous

qui de tout temps ont rejeté les Stones et les acceptent sujourd'hui

pour le succès qu'ils ont bâti en

détraisant leur morale.

Keith Richards en solo

Rock

# Variétés

### EDDY MITCHELL à l'Olympia II y a vingt ans, Eddy Mitchell faisait

Il y a juste viogt ans, Eddy Mitchell réveit de rock and roll, de cinéma es d'Amérique. Ce rève est devenu réalité. Il chance le rock and toll, écrit des chansons qui sont autant de petits scénarios de trois minutes et entegistre aux Erars-Unis. Il est, comme on dit, nue « vedene » et le propre producteur de son rêve.

Il y a vingt sas, Eddy Mitchell s'adressait sux jeunes de sa génération.

lesquels sont aujourd'hui des pères de famille qui ont gardé souvent les mêmes rêves de rock and roll d'Amérique et de cinéma, et leurs fils out à leur tour

or se suitz vit sur son passé, lui, Keith Richards, définit encore le présent Il vient d'enregistrer, pour la première fois en colo Si le Ritz vit sur son passé, lui,

45 murs. Sur une face, un classique

du rock'n roll qui appartensit au répettoire de Chuck Berry, sur

l'autre, une composition de Jimmy

Cliff, l'un des principaux chanteurs de reggae jamaiquains, deux styles qu'il considère sujontd'hui comme

les influences essentielles du tock.

Ce disque, Keith Richards l'a réalisé

un peu par basard, car il a'est pas homme à échafauder des projets,

quels qu'ils soient. Il joue le rock

comme il le vir, sur l'insunt, et

personne mieux que lai ac le porte

sur son vitage, mai casé, marqué

un peu; il a ces expressions, cente allure de gentieman bors la loi contre lequel ni le temps ni les

A treate-cinq ans, sprès les aven-

unes eruèmes, les frictions perpé-

melles avec la légalité, l'urgence

des expériences ultimes, lorsque la musique muche à la réalité de si

près qu'elle exige no don roral de soi, Keith Richards a encore le son-

rire confiant d'un enfant qui s'en-

flamme pour ses passions simple-

ment parce que, en lui, bar un

ALAIN WAIS.

cœur de rock a roller.

situations ne peuvent rien.

ses premières répétitions de chanten dans un cinéma de quartier, c'est à dir dans le lieu de rêve de route cett époque pour des jeunes comme Mirchell, né dans le dix-neuvième arrondissement er nourri de western, de films policier er fannstiques sysat même d'avoir entendu Eddie Cochran, Buddy Holly, Chuck Berry, Elvis Presley et les sume pionniers du rock. A présent, le chan-teur chante la « dernière séance » d'un cinéma de quartier qui va se transformer en gamese on en « building super-Eddy Minchell a vice en France room

l'épopée du rock, a créé sa propte aventure, a suivi son chemin saus jamais se soucier de la mode, ne s'aban qu'à ses goùts, à ses passions, faisant des virées dans le sythm and blues avant de se délecter au parfum de Nashville et de travailler longuement avec de bons musiciens de country-rock - les mêmes encore, sans Charlie McCoy, qui l'accompagnent pendant tour ce mois l'Olympis.

L'aventure d'Eddy Mitchell n'a pas été, bien sûr, sans quelques brisnes Mais, capable d'autoctitiques, Mitchell toujours su reprendre tranquillement le chemin, évoluent dans le cadre d'une musique au sythme carré, souple er drôle. Car l'une des grandes forces du chanteur, c'est son humeur, l'esprit facèrieux sous un flegme anglo-saxon. Rarement, Mintheil a éré en aussi

grande forme que dans le speriacle acruellement présenté à l'Olympia. Rare-ment, il a montré autant de maitrise de sa musique, de son univers, d'une scène enfin d'où il s'émit volonmirement retiré un temps et qu'il retrouve en se régalant et en régalant le spec Tout est précis et efficace dans son

speciacie, et tout est namirel et plein de vie, evec le violence consenue, puis libérée au moment choisi et avec le regard distancie par l'humour. Les chansons, qui sont solidement lices à la vie quotidienne - qu'elles évoquent l'histoire d'un homme qui va être licencié par une multinationale ou celle d'un quidam qui a payé ses traites qui e a voté et qui est sondé » -- ou qui rappellent les rêves de cinéma ois, our une écriture directe et

CLAUDE FLÉQUTER.

★ Olympia. 20 h. 45.

### **Notes**

Cinéma

« Rhinocéros » de Tom O'Horgan

Les hommes se transforment on thinocéros. Un seul semble devoir réster à l'épid'me... Ce fut une pièce (drôle et fine) de louesco. L'est devent un film (poussif et parfois vnigaire) de l'Américain Tom O'Rorgan. Plutôt que de se-vir un texte dont la version angleise respects la saveur originale, le réali-sateur à cru bon d'encombrer sa mise en scène de gags plus ou moins bien réglés. De l'absurde, on glisse

regrettable.

Un bon moment pourtant : l'accès de arhinocérita » qui saisit brusquement Zero Mostel et Jes premières manifestations de sa métamorphose. Gene Wilder joue sans numers, mais aver efficacité, son rôle de pochard paniqué, seul sur-vivant de l'espèce. Et Karen Black est toujours la plus charmante louchonne du monde. - J. B.

\* Studio Logos (v.o.).

### Rock

### Richard Hell

Richard Hell est une figure légendaire du rock new-yorkais. Il a participé à la naissance de deux groupes essentiels, Television et les Beartbreakers, pour les quitter avant qu'ils aient été connus du public et entamer une carrière solo en 1977 qui devait l'imposer comme un pér-sonnage-clef du renouvezu musical. Richard Heil est sans doute le musicien de la scène américaine qui groupes de punk-rock anglais, cette nergie fraste, cette sonorité qui engendre le chaos, ce rock'n roll blanc qui prine l'argence au profit de la technique. Richard Heli a chanté « la génération yide» (Elank Generation), une composition qui reste comme l'un des plus beaux manifestes de l'explosion punk. Cette génération perdue, Richard

Heli, qui n'a rien enregistré et se contenté d'interpréter le même répertoire depuis blentôt deux ans, semble en porter tous les stigmates. Ponriant le dimanche 4 février sur la scène du Palace, il a produit, avec son groupe les Voldods, un rock chargé d'électricité torturée et d'interventions toniques. - A. W.

LOCATION PAR TÉLÉPHONE 322.74.84 THÉATRE ET AGENCES Tous les soirs 20h45 - Dimanche Matinée 15h30 - PARKING ASSURÉ

Théatre des Champs-Elysées Ce vendredi 9 février Seul récital de la saison

ITZHAK PERLMAN Au piano : Bruno CANTNO BRAHMS - STRAVINSKI

KREISLER - J.-M. LECLAIR

Valmaiėte/O.A.L.

Reprise le 13 février



Prix Gérard Philipe 1978 UN TRAIN A NE PAS MANQUER!

ON RIT TOUTE LA SOIRÉE BELLE PIÈCE, ADMIRABLEMENT MISE EN SCÈNE ET JOUEE (Nouvel Obs.)

THEATRE DE L'ATH DE L'ATHENEE SALLE CHRISTIAN BERARD de Yvane Daoudí mise en scène Pierre Romans décor et coatumes
Dominique Borg
musique
Karin Trow Nadine Alari Carole Bouquet inès Des Longchamps Karin Trow

Le récital d'Irwin GAGE, présenté au Théâtre de l'Athénée, le 12 février, à 21 heures, est annulé, l'artiste étant souffrant.

Jean-François Garreaud

073.27.24 - Fnac et agences

# SPECTACLES

### théâtres

Les salles subventionnées

Chaillot, Gémier, 20 h. 30 : le Bel-védère.
Petis Odéon, 18 h. 30 : Le jour on Marie Shelley rencontra Charlotte Broaté; 21 h. 30 : les Incertains. TEP, 20 h. : la Grande Pagaille; Brancaleone aux croisaces (films). Petit TEP, 20 h. 30 : M'appelle Isa-belle Langrenter. Centre Pompidou, 18 h. 30 : la Voix, le Chant.

Les salles municipales Châtelet, 20 h. 30 : Rose de Noël. Théatre de la Ville, 18 h. 30 : Gübert Laffaüle ; 20 h. 30 : les Trois Sœurs.

Les outres salles

Aire libre, 20 h. 45 : Délire à deux. Antoine, 20 h. 30 : le Pont japonais. de Virginia Woolf?
Athénée, I, 23 h. 30 : Les papse naissent dans les armoires. — II, 20 h. 30 : Les Thermes vénitians.
Bonfies-Parisiens, 21 h. ; le Char-

Elle. Cité internationale, Resserre, 20 b. 30 : Iakov Bogomolov. — Galerie. 20 b. 30 : le Silence des Calerie, 20 h. 30 : le Silence des cubliés.
Comé di a des Champs - Elysées, 20 h. 45 : Guy Bedos.
Essalon, L. 18 h. 30 : Tu me mèmes en bateau ; 20 h. 30 : Abraham et Samuei ; 22 h. 18 Maison dans les murs. — IL, 20 h. 30 : la Chant générai ; 22 h. 15 : Un certain Plume.
Fontaine, 21 h. : Je te le dis, Jeanne, c'est pas une via.
Gité-Montparnasse, 20 h. 30 : Toutes les mêmes, sauf maman; 22 h. : le Gras Oissan.
Gymnass, 21 h. : Colucha.
Huchette, 20 h. 30 : la Cantatrice chauve ; la Lecon.
Il Teatrino, 20 h. 30 : la Vénitienne ; 22 h. : Louise la Pétroleuse.
La Bruyère, 21 h. : les Folies du samedi soir.
Lucernaire, Théâtre noir, 18 h. 30 : Bonsoir, Rrose Selavy ; 20 h. 30 : Façades ; 22 h. 45 : Paris, c'est Brest en plus petit. — Théâtre rouge, 18 h. 30 : Une heure avec F. G. Lorca; 20 h. 30 : J. Di Giacomo ; 22 h. 15 : A la recherche du temps perdu.
Madeleine, 20 h. 30 : le Préféré, Maison de Pállemagne, 21 h. : Magie Afternoon.
Michel, 21 h. 15 : Dues sur canapé.

Afternoon.
Michel, 21 h. 15 : Duos sur canapé.
Moderne, 20 h. 30 : Comme tu me Mogador, 20 h.: le Grand Music-Hall d'Israël.

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles «LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES»

704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 heures. sauf les dimanches et jours fériés)

Jeudi, 8 février

Oblique, 18 h. 30 : l'Arbre à paisbres ; 20 h. 30 : Elektra.

Orsay, I. 20 h. 30 : Diderot à corps pardu. — II, 20 h. 30 : Haroid et Mande.

Palace-Croix-Nivert, 20 h. : Rocky

Terres s'herrivet, 20 h. : Rocky

Terres s'herrivet, 20 h. : Rocky Palace-Croix-Nivert, 20 h. : Bocky

Saint-Georges, 20 h. 45 : Attention : Iraglie.

Théstre d'Edgar, 20 h. 45 : le Fer à cheval iriandais.

Théstre du Marais, 20 h. 30 : De l'éducation des insectes ; 22 h. 15 : le Pompier de mes rèves.

Théstre Marie-Stuart, 20 h. 15 : Phèdre; 22 h. 30 : Finnegans Wake, Théstre 33, 21 h. : Prothèses.

Théstre 13, 20 h. 30 : les Gens du Marais. Marais. Théàrrosphère Odéon, 20 h. 45 : la Mouette échouse dans le dampezo. Tristan-Bernard, 21 h. : Changement

Les chansonniers Caveau de la République, 21 h. : Et vollà l'irravail. Deux-Anes. 21 h. : A.-M. Carrière, M. Horgues.

Les cafés-théâtres

Au Bec fin, 20 h. 30 : Chris et Laure; 21 h. 15 : Spectacle Prévert; 23 h. : 20, rue Jacob.
Blancs-Manteaux, I. 20 h. 30 : Tu viens, on s'en va; 21 h. 30 : Ia Tour Vandenesies; 22 h. 30 : A. Valardy.
Café d'Edgar, I. 20 h. 30 : Popeck; 22 h. : Soigns tes ecchymoses.
Gervaise. — II, 22 h. 30 : la Boi de Sodome de Sodome
Café de la Gare, 20 h. 30 : Roger,
Roger) et Hoger; 22 h. : la Dame
au silp rouge.
Compe-Chou, 20 h. 30 : le Petit
Prince; 22 h. : le Tour du monde
en quaixe-vingts jours; 23 h. 15 :
Raoul, le t'aima.
Cour des Miracles, 20 h. : D. Lavanant; 21 h. : L. Rocheman; 22 h. :
Tu brodes?... Couris.

femmes.

Spicadid, 20 h. 45 : Bunny's Bar.

Spicadid, 20 h. 45 : Bunny's Bar.

So Quatre-Cents-Coups, 20 h. 30 :
Le fromese blanc a'est évanoui :
Zi h. 30 : Bye Bye Baby ; 22 h. 30 :
Poubelle girl.

Les théâtres de banlieue

Anbervilliers. Théatre de la Commune, 20 h. 15 : Platonov.
Courbevois, Maison pour tous, 20 h. 30 : Alain Rivey.
Counevillers. Théatre, 20 h. 30 : Rêves et erreurs du manœuvre P. Bauch aux prises avec le sable, le socialisme et les faiblesses humaines.
Montreull, Auditorium, 20 h. 30 : Palais des sports, 20 h. 30 : Ballet du vingulème stècle Maurice Béjart (l'Amour du poète).

Espace Cardin, 20 h. 30 : Petits pas et crae.
Cité internationnée, 30 h. 30 : Ma. danse, rituel théâtre.
Rusée Guimet, 20 h. 30 : Mohanty, danse indienne.

Saint-Denis, Théatre Gérard-Philipe, 20 h. 30 : Hamiet Machine et Mauser. — II, 20 h. 30 : Pauvre B.

Les concerts

Luccrnaire, 18 h. 30 : L. Sussell, soprano : P. Tillard, piano (Mozart, Strauss) : 21 n. : Duo Crommelyne, piano (Mozart, Debussy) : 22 h. 30 : Tanugi et Ben Musa, guitare classique.
Salle Gavean, 11 h. : R. Sosa, piano (Schumann, Brahma, Prokotlev), Palsis des congrès, 20 h. 30 : Orches-tre de Paris, dir. G. Solti (Brahms, Bartok). Bartok).

Théâtre du Ranelagh, 20 h. 30;
S. von Osten, soprano; H. M. Longuich, piano (Ives, Risler, Webern, Boucourechilev).
Café d'Edgar, 18 h. 30; Temo (musique kurde).

Trogledyte, 20 h.; M. Lobka, C. d'Alwée (musique contemporaine).
Riverbop, 20 h. 30; F. Douchet, R. de Heirera (de Falla); 21 h. 30;
M. Strauss (Debussy, Beethoven);
24 h.; A. Piechowska et J. Leandre.

Chapelle des Lombards, 20 h. 30 ;
C. Murrey Guintet; 22 h. 30 ;
Faton, Eeguin, Vitous.
Campagne-Prémière, I. 20 h.; Alligator; 22 h. 30 ; P. Gauvin.
Salle Pieret, 21 h. : Rarble Hancock.
Théâtre Marie-Stuart, 18 h. 30 ;
Martin Baint-Pierre.
Le Patio, 22 h. : M. Zanini, J. Dail,
T. Martin, D. Amelot, F. Authler,
Caveau de la Buchette, 21 h. 30 ;
Cat Anderson.

Jass. pop'. rock, folk

Les films marqués (\*) sont interdits aux moins de treize ans.

La cinémathèque

Chaillet, 16 h. : le Bon Disu sans confession, de C. Autant-Lara; 18 h. : Regards eur le jeuna cinéma français (le court métrage); 20 h., Hommage à G. Sadoul : Nationalité immigré, de S. Sokhona; 22 h.: l'Amore sempere, de M. Camerini.

Beaubourg, 15 h.: le Revanche de la créature, de J. Arnold; 17 h.: Paíso, de B. Rossellini; 13 h.: Nocea de pierre, de M. Veroiu; 21 h.: Dans un village, de P. Cali-

Les exclusivités

L'ADOLESCENTE (Fr.): Capri. 2° (508-11-69); Faramount-Marivaux. 2° (742-33-90); Publicis Saint-Germain. 6° (222-72-80); Paramount-Elysées. 8° (359-49-34); Paramount-Calaxis. 13° (590-18-03); Faramount-Montparnase. 14° (329-90-10); Paramount-Oriéans. 14° (540-45-91); Convention Saint-Charles. 15° (578-33-00); Passy. 16° (268-62-34); Paramount-Maillot. 17° (758-24-24); Paramount-Maillot. 17° (758-24-24); Paramount-Maillot. 17° (758-24-21); Paramount-Maillot. 17° (758-24-27); Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-Montparamount-

Camour En Full (Fr.): Saint-Germain Huchette, 5° (633-87-59);
Coliste, 8° (359-28-46); Lumière, 9° (770-84-64); Nations, 12° (342-04-67); Montparnasse-Pathé, 14° (322-19-23); Geumont-Convention, 15° (828-42-27); P.L.M. Saint-Jacques, 14° (589-68-42); Mayfair, 16° (525-27-06); Clichy-Pathé, 18° (522-37-41).

L'ARBRE AUX SABOTS (It., v.o.); U.G.C. Opéra, 2° (281-50-32); Elysées Point Show, 8° (225-67-29).

L'ARGENT DES AUTRES (Fr.); Quintette, 5° (633-35-40); U.G.C. Marbeuf, 8° (225-18-45); Parnassien, 14° (329-63-11).

AU NOM DU FURRER (Beig.); La Cief. 5° (337-90-90).

LA BALLADE DES DALTON (Fr.); Madeleina, 8° (673-58-63); Termes, 17° (380-10-41).

BAKO, L'AUTRE BIVE (Fr.); Paisis des Arts, 3° (272-62-28); Styz, 5° (633-08-40); La Cief. 5° (337-90-90).

BLUE COLLAR (A., v.o.); Quintette, 5° (633-35-40); Contrescarpe, 5° (325-78-37).

LES BRONZES (Fr.); Biarritz, 8° (722-62-23); Caméo, 9° (246-66-44); Bienvantis-Montparnasse, 13° (544-25-02).

LA CAGE AUX FOLLES (Fr.);

25-02).

LA CAGE AUX POLLES (Fr.):

U.G.C. Opers, 2° (261-50-32);

Biarritz, 8° (723-69-23).

CAP HOEN (Fr.): Vendome, 2° (673-67-52).

(W3-87-32) LA CARAPATE (Fr.) : Berlitz, 2° (742-60-33) : Marignan, 8° (359-92-82) : Saint-Lexare Paquilar, 8° (387-33-43) : Fauvette, 12° (331-58-86) (742-80-33); Marignam, 8' (389-92-82); Saint-Lazare Pasquiar, 8' (387-32-43); Pauvette, Lis (381-56-86).

Le Cavalleur (Fr.): Rex. 2' (228-83-93); U.G.C. Odéon, 6' (323-871-98); Brotagne, 6' (222-57-97); Normandie, 8' (339-41-18); Heider, 9' (770-11-24); U.G.C. Care 26 Lyon, 12' (243-01-59); Mistral, 14' (539-32-43); Magic-Convention, 18' (532-20-64); Murat, 16' (551-98-75); Paramount-Mailot, 17' (758-24-24); Clichy-Pathé. 18' (322-37-41).

LE CIEL PEUT ATTENDRE (A. V.O.): Paris 8' (339-33-89). CINEMA PAS MORT, MISTER GODARD (Fr. Am. v. am.): Viddo-stone, 6' (222-57-97). Biarritz, 8' (723-68-23). Paramount-Opéra. 9' (73-94-37). COMME LES ANGES DECHUS DE LA PLANETE ST-MICHEL (Fr.): la Ciel, 5' (337-90-90); 14-Juillet-Bastille, 11' (357-90-31).

COMME CHEZ NOUS (Hong. v.O.): Hauteuilla, 8' (633-39-36).

CONFIDENCES POUR CONFIDENCES (Fr.): Berlitz, 2' (722-63-32). Hontpartasse-Pathé, 14' (322-19-23).

LE CYCLE (Ira. v.O.): la Ciel, 5' (339-90-90); Palais des arts, 5' (272-63-38).

LES DENTS DE L'AMOUR (Sov., v.O.): Cosmea, 6' (348-63-25). H. Sp. (287-90-90); Palais des arts, 5' (272-63-36).

LE FAISEUR D'EPOUVANTES (A. v.O.): Cosmea, 6' (348-63-25). H. Sp. (287-90-90); Palais des arts, 5' (272-63-36).

LE FAISEUR D'EPOUVANTES (A. v.O.): Cosmea, 6' (348-63-25). H. Sp. (287-90-90); Palais des arts, 5' (272-63-36).

LE FAISEUR D'EPOUVANTES (A. v.O.): Cosmea, 6' (348-63-25). H. Sp. (287-90-90); Palais des arts, 5' (272-63-36).

LA FIEWME QUI PLEURE (Fr.): Saint-Garmain - Village, 5' (633-36-16); Farmassian, 14' (328-33-11).

LA FIEWME QUI PLEURE (Fr.): Saint-Garmain - Village, 5' (633-36-16); Farmassian, 14' (328-33-11).

LA FIEWME QUI PLEURE (Fr.): LA FIEUR D'E PRAGUE AVEC UN

LA FIRVEE DU SAMEDI SOIR (A., V.C.): Lucernire, & (544-51-34); V.C.: Maxéville, 9\* (770-72-86).

LA FILLE DE PRAGUE AVEC UN SAC TREES LOURD (Fr.): 16 Seine, 5\* (325-92-46).

LA PEISEE AUX (ARDONS (Fr.): Faramount-City-Triomphs, 8\* (225-43-76); Paramount-Opera, 9\* (073-34-37).

### CONNAISSANCE DU MONDE

Le célèbre René DESMAISON présente puide René DESMAISON présente

342 heures

# **DROUOT**

Cie des Commissaires Priseurs de Paris

GARE D'ORSAY - 7, QUAI ANATOLE-FRANCE 75007 PARIS - Tél. 544-38-72 - Télex 270906

LUNDI 12 FÉVRIER (Exposition samedi 10) S. 4 ~ Bons meubles et bibelots. Important lot de tableaux et grav. Bi\*\* Ader, Picard, Tujan. S. 9 - Mobilier, Objeta de vitr.

MARDI 13 FÉVRIER (Exposition lundi 12) S. 11. - Objets d'Extrême-Orient. Dentelles, éventails, monnaies, objets, mobiliers. Nº Delorme,

S. 2. - Affiches. Mª Cornette de Saint-Cyr.

MERCREDI 14 FÉVRIER (Exposition mardi 13) S. 1 - Graveres, Tablz, Bibel., girard, de Heckeren, M. Morean, Objets d'art. Bel ensemb, mobil. 18° et 19°. 81°° Champetier de Ribes, Ribeyre, Millou.
S. 2 - Extrême-Orient, M°\* Rois-

JEUDI 15 FÉVRIER (Exposition mercredi 14) S. 12. - Fourrares, Bijoux. M. le Blanc.

VENDREDI 16 FÉVRIER (Exposition jeudi 15)

S. I - Tabl., Obj. d'art. Meubles.
M's Bolsgirard, de Heckeren
S. 2 - Livres anc., et mod. Autographes. Manuscrits. M's Laurin.
Guilloux. Buffetand. Tailleur.
Dime Vidal Mègret.
S. 6 - Livres, estampes, docum.
militaires. M's Beurbergue.
S. 1 - Tableaux anc. Monnaies.
Bijoux. Mobiller anc. M's Oger.
Monnaie Revillon d'Apreval.
S. 29 - Bons meubles anciens et style. M's Adez, Picard, Tajan.

Etude genonçant les ventes de la semaine

ADER, PICARD, TAJAN, 12 rue Pavart (73002), 742-95-77.

LE BLANC, 31 av. de l'Opéra (75002), 288-24-48.

BOISGIRARD, DE HEECKEREN, 2 rue de Provence (75009), 770-81-36.

CHAMPETIER DE RIBES, RIBEYRE, MILLON, 14 rue Drouot (75009), 770-00-45.

CORNETTE DE SALNT-CYR, 24, av. George-V (73008), 359-15-97.

COUTURIER, NICOLAY, 51, rue de Bellechasse (75007), 555-83-44.

DELORME, 3 rue de Penthièvre (75008), 285-57-63.

DEURBERGUE, 362, bd Baint-Germain (75007), 556-13-43.

LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR (anciennament BHEIMS-LAURIN), 1. rue de Lille (75007), 290-34-11.

OGER, 22, rue Drouot (75009), 723-39-68.

PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, 15, rue Grange-Batellère (75005), 770-88-38.

LE PARIS - BALZAC - CAMÉO - ABC - CLICHY PATHE - MONTPARNASSE 83 - GAMBETTA GAUMONT SUD - CAMBRONNE - CLUNY PALACE - ATHÉNA - U.G.C. GARE DE LYON

# LE TEMPS DES VACANCES

LA CHANSON «LE TEMPS DES VACANCES» DE JEAN-JACQUES DEBOUT **EST CHANTÉE PAR CHANTAL GOYA** 

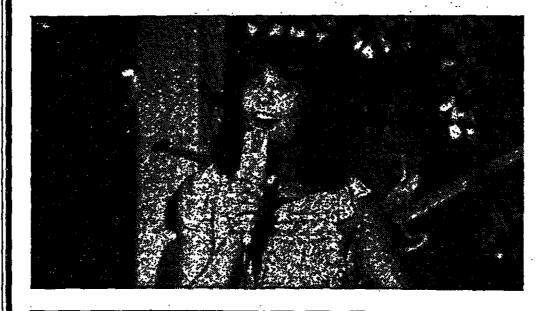

# LE TEMPS DES VACANCES

• Les enfants en raffolent

• Les jeunes rêvent de vivre la même aventure Les parents retrouvent leur jeunesse

BELLE-ÉPINE - CHAMPIGNY - ARGENTEUIL - GAUMONT ÉVRY - PARIS NORD - MAISONS-ALFORT - ORSAY - PARLY 2 - LES QUATRE PERRAY - PANTIN - ENGHIEN - ET DANS LES MEILLEURES SALLES DE PROVINCE

avon h roution Ifanca la voih

> les oti compi

. La jorn feitelt bet

TE CHANGE SEE THE

24 - P + + 3 - 174 TO

ALLEMAN DE TRE V

3.安全企业、企业、企业等 5.6%。

silas nouveaux

### **SPECTACLES**

#UBJE (A.) (") v.o.; U.G.C.-Odéon, & (325-71-08), Marignan, & (359-93-82); v.f.; Rez, 2\* (238-83-93), Employe, 2\* (359-15-71), Cinémopoe, 9\* (770-01-90), Patrecte, 13\* (331-56-86), Mistral, 14\* (538-52-43), Mismar, 14\* (330-90-32), Majle-Convention, 15\* (828-20-64). GALACTICA (A.) (To.): Ciuny-Paizce, F (G33-07-76), Ambassade, 8: (358-19-08); vf.: Richelleu, 2\* (233-5-70), Français, s\* (770-33-88), Gaumont-Sud, 14\* (331-51-16), Montpernasse-Pathé, 14\* (331-15-16), Montpernasse-Pathé, 14\* (321-19-22), Wepter, 18\* (387-30-70), Gan-mont-Cambetts, 20\* (297-02-74),

concerts

dentaire, 19 h. 30 : L. her parano; P. Tillard, plano her parano; P. Tillard, plano her parano; P. Tillard, plano her parano; P. M. I. Duo Car. P. 30 : Tanur: C. Ben her parano; P. Sanur: C. Ben her parano; P. Tillard, plano her parano; P. Sanur: C. Ben her parano; P. San

des congrés, 20 h 30 ; de paris, dir. G. Soig Bar

Arrive du Banelogh of the foundation (Tree Beier, 18 the foundation of the Beier, 18 the foundation of the foundation of

A Alexe (manage come species). A Black (manage come species). A bit of the come species of the come specie

at, pop', rock, tolk

Appelle des Lombards, 20 1.

Murray Quintet: 2 h.

Murray Colonia in the second of the s

title des sports, 20 h, 30 : 1

Tingtienne Steele Maurich

Amour du poète;

Les Cardin, 20 h, 30 : Pro
terno.

Laternationale, 20 h 3.

Laternationale, 10 h 3.

Change, Situel theatre.

Chimet, 20 h. 30 : 106

Ids

es exclusivités

THE STATE OF THE S

100, 16: 022-00-14: Para Milol, 17: 07:3-25-25; Mant - Month. 2002, 18

. 2054), 460 : \$1242 84 : (27-1848) , **6**,5 142

. C. .: 5, Para

ACX SABOTS A

NOVE DU FUIRER SE LEAR DES DILTON

MAKO. L'AL TILL RISE TO

PRONES TO SEE

CAGE SEX FOLLS

mir.

THE STATE

1.18TE 5.

7 ELS BEDS (Fr) 2 OUR EN VUITE SAINE

Les films nouveaux JE VOUS FERAI AIMER LA VIE.

film français de Serga Korber:

Omnia, 2º (233-39-26), Berlitz,
2º (742-69-33), Quintette, 5º
(033-35-40), Montparnasse - 83,
6º (544-14-27), George-V, 8º
(225 - 41 - 46), Parnassien, 14º
(229-83-11), Caumont-Convention, 15º (828-42-27), Cileby-Pathé, 18º (522-37-41).

PERCEVIL LE GALLOIS, film français d'Eric Rohmer : Gau-mont-Rive gauche, 6° (548-26-38), Madeleine, 8° (673-56-03), Marignan, 8° (259-92-82), Hautefeuille, 8° (633-79-38), Olympic, 14° (542-67-42).

79-38), Olympic, 14 (542-67-42).

SERGENT FEPPER'S, film américain de Mirhaël S e b u i z (v.o.) : Baint-Michel, \$\* (328-79-17). Colisée, 8\* (329-29-46); vf. : Richelieu. 2\* (233-36-70). Montparnaese-83, 6\* (544-14-27). Oaumont-Opéra, 9\* (073-93-48). Les Nations, 12\* (343-34-47). Gaumont-Convention, 15\* (328-42-27). Wepler, 18\* (367-30-70).

SALSA, film américain de L. Gast et J. Masnicci (v.o.) : Saint - Séverin. 5\* (033-50-91), Eldorado, 10\* (208-18-76). CES FLICS ETRANGES VENUS

ES FLICS ETRANGES VENUS
D'AILLEURS, film français de
P. Clair : U.G.C.-Danton, 6(329 - 42 - 62), Normandie, 86358-41-18), Caméo, 9- (24668-44), Maxéville, 9- (770-72-86),
U.G.C.-Gare de Lyon, 12(343-06-59), U.G.C.-Gobelius,
13- (331-06-19), Miramar, 14(329-68-52), Mistral, 14- (53952-43), Murat, 16- (651-99-75),
Images, 18- (322-47-94), Secrétan, 19- (206-71-33).

LINDYASION, D.E.S. PROPANAtan. 19° (206-71-33).

L'INVASION DES PROFANA-TEURS. (Illm américain de P. Kaufman (°) (v.o): Studio Médicis. 5° (633-28-87). Paramount-Elysées. 8° (359-49-34); v.f. : Max - Linder. 9° (770-46-04). Paramount - Opéra. 8° (073-34-37). Paramount-Griens. 14° (540-45-81). Paramount-Griens. 14° (540-45-81). Paramount - Montparnasse. 14° (329-90-10). Convention Saint-Charles. 15° (578-33-00). Paramount-Maillot. 17° (758-24-24). Paramount - Montmarire. 16° (606-34-25).

LE CHAT OUI VIENT DE L'ES-

(000-34-25).

LE CHAT QUI VIENT DE L'ES-PACE, film américain de N.
Tokar (v.o., vf.): Elysées-Cioéma, 8º (225-37-80); f.f.:
Rez. 2º (236-83-93). U.G.C.-Odéon, 6º (325-71-08). U.G.C.-Gobalins, 13º (331-06-19). Mireman. 14º (331-88-52). Mistral. mar, 14\* (320-89-52), Mistral, 14\* (538-52-43), Magic-Convention, 15\* (838-20-81), Napoléon, 17\* (380-41-46).

LE ROUGE DE CHINE (Pr.): Marsis,
4 (278-47-86). H. sp.

SIMONE DE BEAUVOIR (Pr.):
14-Juillet-Parmasse, \$ (228-58-00).
Racice, \$ (633-43-71).

SONATE D'AUTOMNE (Sudd., 7.0.):
Luxembourg, \$ (833-97-77).

LE SUCRE (Pr.): Cin'Ac Italiens.
2 (742-72-19), U.O.C. Marbeut. 89
(225-18-44).

ANTHOLOGIE DU WESTERN, v.o.,
Olympic, 14° (542-67-42): les Deux
Cavaliers.

JOHAN VAN DER REUREN, v.o.,
Action République, 11° (805-51-33):
Print unps.

MAKN BROTHERS, v.o., Nickel.
Ecoles, 5º (325-72-07): Plumes de Reurel.

Ecoles, 5º (325-72-07): Plumes de Reurel.

(225-18-44).

ANTHOLOGIE DU WESTERN, v.o.,
UNE PETITE CUICOTTE POUR
L'ETE (Ja., v.o.) (\*\*): la Seine.

5º, 12 n. 30 (sauf D.).

Les grandes reprises
ABATTOIR \$ (A. v.o.): Dominique,
7º (705-04-55)
ANNIE IIALL (A. v.o.): Cinoche

(225-18-45)

(225-18-45).

SUPERMAN (A., v.A.): Boul'Mich.
5- (033-48-29); U.O.C. Danton. 6(329-42-62): ubiters Champs.
Elysées. 8- (729-76-23); Publicis
Matignon. 8- (359-31-97); v.v.f.:
Erndtage. 8- (359-31-97); v.v.f.:
Erndtage. 8- (359-31-77); v.f.:
Ret. 2- (225-83-93); Rotonde. 6(533-08-22); Paramount-Marryaux.
2- (42-83-90) Paramount-Opera.
2- (971-24-37); Paramount-Opera.
3- (971-24-37); Paramount-Opera.
13- (343-79-17); Paramount-Opera.
13- (359-52-42); Paramount-Mantparamase. 14- (129-90-10): MagicConvention. 15- (228-20-64); Murra.
16- (351-90-75): Paramount-Malilot. 17- (338-24-24); Moulin-Rouce.
18- (566-34-25); Secrétan. 10(205-71-33). (205-71-33).

(206-T1-33).

LE TEMPS DES VACANCES (Pr.);

ABC. 2° (238-55-54); Ciunv-Pajace. 5° (033-07-78); Montpername
83. 6° (544-14-77); Balzac. 8° (35952-70); Paris. 8° (359-53-99);
Caméo. 9° (248-86-44); Abéna.
12° (343-07-48); U C C. Gare de
Lyon. 12° (343-01-39); Caumont8ud. (4° (231-51-16); Cambronne.
15° (734-42-86); Citchy-Pathé. 18°
(522-37-41); Gaumont-Gambetts.
20° (797-02-74).

DNE HISTOIRE SIMPLE (Pr.); Im-

UNE HISTOIRE SIMPLE (Pr.): Impérial. 2º (742-72-52): Marignan. 8º (338-92-82): Gaumont-Sud. 14º (331-51-16): Montparnasse-Pathé. 14º (322-19-23)

14\* (322-19-23)
UN MARIAGE (A., v.o.) : Studio de la Harpe. 5\* (033-34-83) : Elyeées-Lincoln. 8\* (359-36-14) : v.f. : U.G.C. Opéra. 2\* (261-20-32).
LES YEUX DE LAURA MARS (A., v.o.) (\*) : U.G.C. Danton. 6\* (129-42-52) ; Biarritz, 8\* (723-69-23) : v.f. : U.G.C. Opéra. 2\* (261-30-32) ; U.G.C. Gobelins. 13\* (331-66-19) ; Bienvenue-Montparnasse, 15\* (544-23-62).

Les festivals

TOUT ROBMER Olympic 14° (542-67-42); la Boulangère de Monceau; la Carrière de Suzanne.
CHATELET-VICTORIA. 1° (508-84-14) (v.o.), I. 13 h.: Lawrence d'Arable: 16 h. 05; la Dernier Tango à Paría; l8 h. 10: l'Epouvantail: 20 h. 10: l'Epouvantail: 20 h. 10: l'Eur du serpent; vend. 0 h. 15: l'Eur du serpent; II. 14 h.: Citizen Kane: 16 h. 10: Pourquoi pas ? 18 h.: Cria Cuervos; 20 h.: To be or not to be; 22 h. 15: (+ vend. sam., 0 h. 20) Midnight Express.
F. ZEFFIRELLI (v.o.), Le Paisce, 15° (374-95-04), v.o., en alternance: François ou les chemins du soleil. Roméo et Juliette.
GRANDS FILMS AMERICAINS (v.o.). du soleil. Roméo et Juliette.
GRANDS FILMS AMERICAINS (v.o.).
Acaciaa. 17 (734-87-83). 14 h.:
Une étoile est née: 16 h. 20:
Missouri Breaks: 18 h 30: Portier
de nuit: 20 h. 30: Rocky Horror
Picture Show 1+ vend., sam.,
24 h.); 22 h. 15: le Tournant
de la vie.

STUDIO 28, 18° (606-36-07) (v.o.) : Week-end sauvage. CHEPS-D'ŒUVRE ET NANARS DU CINEMA FRANÇAIS. Action Re-publique, 11º (805-51-33) : Mes-sieurs les Ronda-de-Cuir.

MAKN BROTHERS, vo., Nickel-Ecoles, 5\* (325-72-07); Plumes de cheval. GRETA GARBO. vo. Action La Payetie, 9\* (278-80-50); la Reine Christine.

Christine.

LES GRANUS ROMANTIQUES, v.o.,
Action La Fayette, 9- (878-80-50):
Le solell se love sussi.
COMEDIES MUSICALES, vo.,
A Bazin, 19- (337-74-39) Chantons
sous la pluie, jusqu'au 10, du 11
au 13: Beau fixo sur New-York.

FESTIVAL DES CESARS, Berille, 2-(742-60-33) : Casque d'or. (742-60-33): Casque d'or.

BOSTE A FILMS, 17° (vo.) (754-51-50). 1. 12 h 50; la Fureur de vivre; 14 h. 40; Jeremiah Johnson; 16 h 30; le Laureat; 18 h. 10; Nos plus belles anners; 20 h. 20; Phantom of the Paradise; 21 h 55; Panique à Needle Purk; V. S., 23 h. 50 The song remains the same. — II. 13 h.; Help; 14 h 30; Let it be; 16 h; A 1°254 d'Eden; 17 h 50; Mort à Venue; 20 h.; Love; 22 h, 15; Delivrance; V., S., 6 h. 15; Fraks.

STUDIO GALANDE. 5° (vo.) 1022-

Trues.

STUDIO GALANDE. 5° (v.o.) (033-72-71, v.o.) 13 h, 40 : les Damnés;
16 h. 15 : Frankenstein jr.;
18 h. 10 : Rocky norror picture
chow; 19 h. 50 : Un tramuny
nommé desir; 22 h u5 : Salo;
V. S., 0 h. 15 ; Répulsion.

Les séances spéciales

A BIGUER SPLASH (Angl., vo.) : Olympic, 14\* (542-67-42), 18 h. (sauf S. D.) A CHEVAL SUR LE TIGRE (it. v.o.); Lucernaire, 6 (544-57-34), 12 h.-24 h UAN 01 (Fr.) : he Seine, 5 (325-92-46) 16 h. 35

BOF (Pr.): le Seine, 5, 18 b. 15.
BUNNIE AND CLYDE (A., v.o.);
Olympic, 14, 18 b. (sauf 5. D).
CHINOIS, ENCORE UN EFFORT
POUR ETRE REVOLUTIONNAIRES
(Fr.): le Seine, 5, 20 b. D('ELLISTES (A. vo.): Olympic, 14°, 18 h. (asuf S. D).

18 h. (asuf S. D.).

LA FLUTE ENCHANTER (Suède, v.o.): le Seine, 5°, 14 h.

L'EMPIRE DES SENS (Jap., v.o.)

(\*\*): Sain 1- Anoré - des - Aria, 6°

(326-48-18). 12 h., 24 h.

HARGID ET MAUDE (A., vo.):

Luxembourg, 6° (633-97-77), 10 h.,

12 h., 24 h.

L'INCOMPRIS (It., vi.): les Tou
relies, 20° (636-51-98), Mar., 21 h.,

NDIA SONG (Fr.): le Seine, 54 INDIA SONG (Pr.) : le Seine, 5° 12 h. 20 (sauf D)

FIRAL COMME UN CHEVAL FOU (FT): Lucerbaire, St. 12 h., 24 h. MASCULIN-FEMININ (FT.): Saint-André-des-Aria, St. 12 h. 15 LA MONTAGNE SACREE (Mex., v.o.). (\*\*): le Seine, St. 22 h. 15 LES NAINS AUSSI ONT COMMENCE PETITS (All., v.o.); Olympic, 14\*

PRANTOM OF THE PARADISE (A. v.o.): Luxembourg, 8=, 19 h., 12 h., 24 h. LE PRIVE (A., vo.) : Smint-André-des-Arts, 6°, 24 h. SISTERS (A., v.o.): Olympic, 14°.

18 b (asuf S. D.)

UN CADAVRE AU DESSERT (It., v.o.): Saint-Germain, 6°.

7.0.): Seint-Ambroise, 11° (70089-16), Mar., 21 h.

JOURS VOULU SAVOIR SUR LE SEXE (A., v.o.): Cinoche Saint-Germain, 6°.

LE TROISIEME HOMME (Ang., v.o.): Actua-Champo, 5° (033-51-80).

ABATTOR 5 (A, v.o.): Dominique, 7° (705-(4-55)
ANNIE HALL (A, v.o.): Cinoche Saint-Oermain, 6° (53)-[0-82).
BLUE JEANS (Fr): Daumesnil, 12° (143-5-02).

BLUE JEANS (FT): Daumesnil, 12\*
(343-52-97)
CASANGVA DE FELLINI (IL, v.o.):
Templiera 2\* (272-94-56),
CENDRILL()N (A, vI): UGC
Marbeuf, 8\* (225-18-45); La Royale,
B\* (225-12-56); UGC Gare de
Lyon, 12\* (342-61-59); Calypso, 17\*
(380-10-41); Sceretan, 19\* (20671-33)

T1-33)
LES CONTES DE LA LUNE VAGUE
APRES LA PIL'IE (Jap. 70):
14-Juillet-Parnasse. 6\* 1256-58-00;
2001 DUYSSET DE L'ESPACE (A. yf): Haussmann. 9\* (770-47-55)
EASY RIDER .A. v.o.): Escurial
13\* 1707-28-04)
FRA DIAVOLO (A. v.o.): Studio
Bertrand 7\* 1783-64-66)
FRANKENSTEIN Jr (A. yf.):
Haussmann. 6\*
FRITZ THE CAT (A. v.o.) (\*\*):

rausagnagn. 9".

FRITZ THE CAT (A. vo) ("");

Studio Oit-le-cœur. 8" (328-80-25);

Haussmann. 9" (770-47-55)

FRENZY (A. v.o.); New-Yorker, 9"
(770-83-40).

LA GRANDE BOUFFE (IL, V.O.) ; Luxembourg, 6° (633-97-77).
LE GRAND COMMEL (A, vo.):
Action-Christine, 6° (225-85-78)
HATARI (A, vo.): Action-Ecoles, 5°

(325-72-6')
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
(A. VI.): Royal-Rivoll, 3\* (27261-44). JEREMIAH JOHNSON (A., V.I.) :

Escurial. '33
JETONS LES LIVRES, SORTONS
DANS LA RUE (Jap. v.o.): Panthéon. 5 (303-15-04)
JOHN AND MARY (A. v.o.): Saint-Ambroise, 11 (700-89-16) (Sf Mar.)
LENYY (A vo.): Luxembourg. 6 (833-97-77).

LITTLE BIG MAN (A., vo.): Noc-tambules 5: (B33-42-34) MACADAM COW-BOY (A., vo.): Daumebil. 12: (343-52-97). MARATHUN MAN (A., v.o.): Luxem-bourg. 6:

DOUTS. 6\*.

LA MELODIE DU BONREUR (A., vo.), 70 mm; : Kinopanorama, 15\*, (306-50-50\*)
MISSOURI BREAKS (A., vo.); Les Templiers. 3\*
MONTY PYTHON (Ang., vo.); D C. Opérs. 2\* (257-50-32); Ciu.y-Recies. 5\* (033-20-12) NOSPERATU (All., v.o.) ; Studio Cujas, 5° (033-89-22) ; Pagoda, 7° (705-12-15) ; Elysées-Lincoin. 8° (359-36-14),

NUIT ET BROUILLARD (Pt.):
Cinoche Seint-Germain, 6°.
ORANGE MECANIQUE (A., v.o.)
(°°): Lucerosire, 5°
ORFEU NEGRO (Brès v.o.): EspacaGaité, 14° (320-99-34).

voici des rencontres qui vous enthousiasmeront!

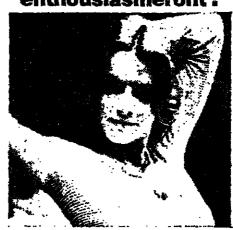

La Presse vous dit pourquoi:

"... Donner plus de chances aux générations futures en les aidant à réduire par des moyens scientifiques les risques d'erreurs..."

Anne de Vilaine

"... Multiplier les possibilités de choix, infimes dans la vie courante." Claude Berthod

"... Défend la cellule familiale de cette course à l'éphémère."

"... On cherche à ce que le coup de foudre se produise sur des bases sérienses". LE FIGARO Philippe Bouvard

Voilà pourquoi vous allez faire, vous aussi, LA rencontre de votre vie.

ION INTERNATIONAL

Institut de Psychologie fondé en 1950

PARIS - BRUXELLES - GENÈVE PARIS - BROADLES - UEREVE Pour une première rencontre, toute proche, envoyez-moi gratuitement votre documentation complète, sous pil neutre et

Caltà. 14° (320-99-34).

LA PLANSTE INTERDITS (A., v.o.):
Studio Bertrand. 7°.
PORTIER DE NUIT (It., v.o.):
Champo, 5° (033-51-60).
SAMSON (Pol., v.o.): Marais, 4°
(278-47-86).
SEBASTIANE (Ang., v.o.) (°°):
Sudio de l'Etolle, 17° (380-19-93)
LE SHERIF EST EN PRISON (A., v.o.): Lee Templiers. 3°

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LE
SEXE (A., v.o.) (°°): Cinoche
SAIN-Germain. 6°.

LE TROISIEME HOMME (Ang., v.o.):

LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES (Fr.): Richelleu, 2º (233-58-70), Berlitz, 2º (742-80-33), Danton, 5º (329-42-62), Mar-rignan, 8º (359-42-62), Franca-Elysées, 8º (733-71-11), Didarot, 12º (343-19-29), Fauvette, 13º (331-56-86), Montparnasse-Pathé, 14º (322-19-23), Gaumont-Sud, 14º (331-51-16), Cambronne, 15º (734-42-86), Victor-Hugo, 16º (727-49-75), Wepter, 18º (387-50-70) Gau-mont-Gambetta, 20º (797-02-74).

mont-Gambetta, 20° (787-02-74).

LE GOUT DU SAKE (Jap.) (vo. : Saint-André-des-Arts, 6° (326-48-18).

GREASE (A. (v.o.) : Elysées Point Show, 8° (225-67-29), Cluny-Ecoles, 5° (033-20-13) : v. f : U.G.C.-Opéra, 2° (261-50-32), Richelleu, 2° (333-56-70), Clichy-Pathé, 18° (522-37-41).

37-41).

L'HOMME DE MARRRE (Foi.) (v.o.):
Heutefeuille, 6° (533-79-38).

INTERIEURS (A.) (v.o.): Studio
Alpha, S° (033-39-47), ParamountOdéon, 6° (323-58-83), PubliciaChamps-Elysées. 8° (720-78-23),
v.:: Paramount-Opera, 9° (97334-37). Paramount-Montparnasse,
14° (326-22-17), Paramount-Montparnasse,
14° (326-22-17), Paramount-Montparnasse,
14° (326-22-17), Paramount-Montparnasse,
15° (508-34-25)

KOUNAK, LE LYNX FIDELE (Sov.
v.1.): Cosmos, 6° (548-62-25), hors
spectacle.

NUMAR LS LINE (1825) Nors spectacls.

MARTIN ET LEA (Fr.): Quintette. 5° (232-33-40); 14-Juillet-Montparnasse. 6° (326-58-00): Colisée. 8° (329-29-45); Saint-Lazare-Pasquier. 8° (387-35-43); 14-Juillet-Bastille, 11° (357-90-81). Cambronne. 15° (734-42-98).

MIDNIGHT-EXFRESS (A. v.o.) (\*\*): U.G C.-Marbeuf. 8° (225-18-45).

MOLIÈRE (Fr.) (deux époques): Grands-Augustins, 6° (533-22-13); Studio Raspail, 14° (320-38-98).

LES MONSTRES SONT TOUJOURS VIVANTS (A., v.o.): Mercury. 8° (225-75-90). - V.f.: Paramount-Marivaux. 2° (742-83-90): Paramount-Montparnasse. 14° (329-90-10); Paramount-Montparnasse. 14° (329-30-10); Paramount-Montparnasse. 14° (329-30-10); Paramount-Montparnasse. 14° (329-30-10); Paramount-Montparnasse. 14° (329-30-10); Paramount-Montparnasse. 18° (808-34-25).

90-10): Paramount - Stodenst Pr.

18° (806-34-25).

MORT SUR LE NIL (A. v.o.):
Paramount-City-Triompha, 8° (22545-761; Saudio Jean-Coctean, 5°
(033-47-62). — V1: ParamountMarivaux, 2° (742-83-90).

NOSFERATU, FANTOME DE LA
NUIT (All., v.o.) (\*): QuartierLatin, 5° (238-84-65): Bautefeuille,
6° (533-79-38); Pagode, 7° (70512-15): Geumont-Champs-Elysées,
3° (359-04-67): 14-Juillet-Bastille,
11° (357-90-81): Parnassien, 14°
(329-83-11). — V.L.: Richeliau, 2°
(323-55-70): Impérial, 2° (74272-52): Montparnass-83, 6° (54414-27); Nations, 12° (343-04-67):
Gaumont-Convention, 15° (82842-27).

42-27). PARR ET IMPAIR (It., vf.): Capri.
2° (598-11-59).

PAREIL. PAS 'AREIL (Fr.): Marals. 4° (278-47-86).

PARLONS-EN (A.1. vo. : Action-Christine, 6° (325-85-78); vf. : J.-Renoir. 9° (874-40-75). Mac-Mahon, 17° (380-26-81).

LE POT DE VIN (IL), v.o.: U.G.C. Odéon, & (325-71-08), Biarritz, & (723-69-23).

QUAND JOSEPH REVIENT (Hong. vo.): Epér-de-Bols, 5º (337-57-77). Olympic. 14º (542-87-42). RHINOCEROS (A.. v.o.): Studio Logos, 5º (033-26-42).

# M CONFIGNCE Pour acheter une voiture d'occasion, il faut

avoir le choix. De la voiture de ville à la grande routière, du coupé sportif au break utilitaire, française ou étrangère, chacun doit pouvoir trouver la voiture adaptée à ses besoins.

Chez Renault, quelle que soit la marque, toutes les occasions Garantie OR subissent un examen complet et approfondi. Amortisseurs, freins,

pneumatiques, parallélisme des roues, direction... Rien n'y échappe. Un bilan de santé dans les moindres détails.

Ces occasions sont Garantie OR, 6 mois pièces mécaniques et main-d'œuvre dans toute la

France par 7000 concessionnaires et agents Renault. Avec la Garantie OR, on peut parler de

**Occasions Renault** Renault engage son nom.





· L i i ten Lie

La pies ye

a code 204

. i....€ 75%

Nacial Brand &

\$ . 27 42 - 1 - 14 Style

7---

2 1 mg - 2 2 2 24 24 1

. 11 m Maria

Sa Steam Ball

rameta asi wa

Applied to the engineering

\* 5.10 --- - - -

74-1 - 6%

a 7 L1 31 1 44

Leas en Artitus

- f = - f - - - -

್ಷ್ವರಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ ಕರ್ಕೆ ಕ

plant virit in Afair

astrologitheque luce o était

pais pas encure l'homme i

# RADIO-TÉLÉVISION

### LES LICENCIEMENTS A LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUCTION

# Adaptation ou démantèlement ?

(Suite de la première page.)

Nous voità loin des promesses de M. Jean-Philippe Lecat. On avail compris, depuis la nomination, le 15 janvier demier, de M. Antoine de Clermont - Tonnerre, jusqu'alors conseiller technique au cabinet de de la S.F.P., que le miniatre de la perdu la partie.

Le nouveau P.-D. G. a agl vite et frappé fort. Son prédécesseur, M. Bertrand Labrusse, prévoyait taires étalés sur trois ans. Pour M. de Cermont-Tonnerre, « la survie de la société » exigealt des mesures plus sévères.

Le plan de redressement qu'il a mis en place, s'il reprend les principaux éléments du programme de la gestion - cellulaire -, la vente des terrains non bâtis de Bry-sur-Marne, avec les chaînes, va plus toin sur un point capital : au lieu d'envisager tions de travail susceptible d'entraîner ensuite, le cas échéant, des la priorité au problème des effectils sur celui des - habitudes perverses -

La vive réaction des personnels, à l'appel de la C.G.T. et de la C.F.D.T., Noél, le gouvernement a jugé qu'il pouvait prendre le risque d'une lonpartir pour le Canada, M. Raymond Barre aurait indiqué qu'un mouvement de plusieurs semaines n'étalt

vision et à la radio.

CHAINE I : TF 1

CHAINE II : A 2

Le mouvement de grève provoqué par les licenclements à la Société française de pro-duction entraînera, s'il est reconduit ce jeudi, l'application du programme minimum à la télé-

19 h. 45, C'est arrivé un lour : 20 h. Journal. 20 h. 30, Sene : Le roi qui vient du Sud, de Claude Bruié. (1. — Le prisonnier du Louvre), réal M. Camus, avec J. Barnev R. Carel. N. Silberg. G. Michel.

sont pas trop erigeants 21 h. 30, Festival mondial de la magie.

20 h. 40. Retransmission théâtrale : le Canard à l'orange, de W Douglas Home, réal. A Fle-denck. Avec J Poiret, C. Minazzoli. C. Le Pou-

La vie tumultueuse d'Benri IV le Bearnais qui sui reconcilier les Français. Pour les

La querre des sezes se mêne sans scrupule et peut donner naussance à des drames jeroces

nistre, Il n'a pas craint de laisser à l'éducation, l'intérim de ses fonctions. Pour les syndicats, c'est la notion de service public qui est en cause. Il est certain que la logique de la iol de 1974, qui faisait de la S.F.P. n'a-t-elle pas été la réforme de 1974 une entreprise de droit privé soumise à la concurrence des autres sociétés. de production, supposait qu'elle devint compétitive sur le marché de l'audiovicuel. En mettant l'accent sur

la S.F.P. bénéficle d'une supériorité reconnue, M. de Clermont-Tonnerre reste fidèle à son idée de - cré neaux - pour lesquels la société est paremment, bout la même raison, le secteur du film au nom du . sousemploi chronique - que l'on y conslate actuellement : est-ce le début Au ministère de la culture et de

sant à commenter les meaures annoncées par M. de Clermont-Tonnerre, on souligne que celles-ci visent au contraire, à transformer la S.F.P. en un - outil mieux adapté, qui donne plus de chances à la création ». Certains arguments donnent à réfléchir : par exemple, le fait que les charges de personnel, qui repré-sentalent 45.50 % du chilfre d'affaires en 1975, ont atteint, selon la direction, 52,50 % en 1978. Cette évolution devait être stoppée.

Il reste que, parmi d'autres. et pour s'en tenir aux seuls personnels dits - opérationnels -, vingt-cinq assistants de réalisation, vingt-deux scriptes, six cheis décorateurs et pas pour l'inquiéter. Quant à M. Le- dix décorateurs, trois ensembliers,

JEUDI 8 FÉVRIER

trois créateurs de costumes et cinq M. Christian Beullac, ministre de photo, six opérateurs de prise de vues el autant d'opérateurs de prise frais d'erreurs de gestion dénoncées de longue date. L'erreur principale eile-même qui, en ségarant des Chaumont, les a privés d'un débouché

assuré ? Le parti socialiste notammule - au profit d'une intégration des fonctions de production et de programmation . D'autres souhaitent, à Entre ces deux solutions, le gouà la voie étroite définie par la loi. Sa position sera difficile à tanir. THOMAS FERENCZL

### La direction : un impératif qui conditionne la survie de la société

sur les marchés du cinéma, de la vidéo-transmission et du vidéo-disque s'élant avérée « décevante ». il en résulte a une crise grave s qui se traduit par un déficit en 1978 de 1128 millions de francs.

1978 de 1128 millions de francs.
Elle ajoute:

a Pour faire face à cette situation, la S.F.P. a tout d'abord demandé aux sociétés de programme qui sont ses principaux clients d'accroître sensiblement leurs commandes. TF1 et A 2 ont accepté dans ce contexté le principe de contrats pluriannuels de commandes qui devraient se traduire de leur part par un accrolssement régulier de celles-ci, en contrepartie pour la S.F.P. d'une modération de ses coûts.

» Pour 1979, la progression des » Pour 1979, la progression des commandes des chaînes à la S.F.P. est de 20 % par rapport à 1978, à comparer avec une pro-gression de 16 % des ressources des sociétés de programme. Cette

Dans une note d'information évolution est encourageante pour dispusée par la S.F.P., la direction la S.F.P., qui retrouve ainsi une de la société explique que la assurance de progression de son recherche de ressources nouvelles chiffre d'affaires. Elle n'est malheureusement pas suffisante pour résoudre la crise actuelle. En dépit de cet effort des chaînes, le déficit

de cet effort des chaînes, le déficit prévisible pour 1979 est estimé à 90 millions de francs.

» Un plan de redressement a donc été mis en place. Il com-prend : des économies impor-tantes de gestion ; la cession de certains actils de la société ; une recherche systématique des pos-sibilités de reconversion au sein de l'entreprise : une étude approde l'entreprise ; une étude appro-fondie des possibilités de céparts négociés et de cession d'activité anticipée

» Ces mesures ne permettent pas cependant d'assurer le retour à un équilibre financier perma-nent. Par conséquent, la nécessité de réduire les charges de person-nel devient un impératif qui conditionne la survie de la

société (...)

» La direction de la société estime nécessaire de parvenir progressivement à des effectifs permanents de l'ordre de deux mille deux cent cinquante à deux mille trois cents personnes sans affecter la capacité de l'entreaffecter la capacité de l'entre-prise à assumer son plan de charge ni lui faire renoncer à faire face à de nouveaux mar-chès. Elle a donc prèvu, outre des mesures de reconversions internes, de cassions anticipées d'activité, de départs négociés et de transferts de personnels dans d'autres organismes issus de l'OR.T.F., une mesure de licen-ciement collectif portant sur quatre cent vingt-quatre perou à des divertissements qui permettent aux comédiens de déployer leur charme, leur élé-gance, leurs incultés d'émotion. quatre cent vingt-quatre per-

sonnes.

Cette mesure affecte prin-20 h. 30, FILM (western): UN BEAU SALAUD, de B. Kennedy (1970), avec F. Sinatra. A. Jackson, G. Kennedy.
22 h. 15, Journal. cipalement les secteurs où l'on constate actuellement un sous-emploi chronique : production tournage et finition film, déco-ration, service des arts graphi-ques, service photo. Elle affecte aussi les services centranx de la société, les cellules d'encadrement et de gestion des services.

La capacité technique de la société a été autant que possible préservée : aucun licenciement

preservée : aucun licenciement aux laboratoires de Cognac-Jay et de Brv quelques licenciements à la vidéo fixe et à la vidéo mobile, mais uniquement dans le secteur de la gestion et de l'encadrement. Les catégories de personnel dont les salaires sont les plus modestes ont, autant que possible, été protégées. »

### CORRESPONDANCE

Pour un débat sur « la Terre de la grande promesse »

Plusieurs lecteurs nous ont écrit pour dénoncer le caractère antisémite » du film d'Andrzer Wajda, la Terre de la grande promesse, dont la première partie a été disfusée sur Antenne 2 le 1 évrier et dont la seconde le sera le dimanche 11. Mme Evelyne Kriet de Craires. Kriel, de Croissy-sur-Seine, mem-bre du Centre communautaire israelite du Vésinet et su région, rétionne du moment choisi pour sa programmation. Elle écrit En 1979, sans nécessité, sans arplication la télévision francéise explication, la télévision française, juste avant la projection d'Holo-cuuste, juge utile de projeter ce film à une beure de forte écoute et sans la moindre mise en garde. Voudrait-on faire penser au spec-tateur, non servir one les suites tateur non averti que les juis ont mérité ce qui leur est arrivé qu'on ne s'y prendrait pas autre-ment.

s'est tenu un colloque sur le ci-néma antisémite : deux exemples ont été retenus, le Juif Suss et la Terre de la grande promesse. On nous dira que Wajda a beaucoup de talent. C'est vrai. Et alors ? Nous refusons l'alibi esthé-

Le mois dernier à Broxelles

Ce film a été et est librement montré sur les écrans parisiens, mais dans la mesure où l'O.R.T.F., organisme d'Elat, croit opportun de le projeter, ne croyex-vous pas qu'une émission suivie d'un débat aurait dû le restituer dans son contexte historique? Les ci-toyens français de toutes confessions avaient droit à ce minimum d'objectivité. Dans un entretien publie par que

Mondes du 11 mars 1946, Audrzej Wajda déclarais à propos de cette accusation d'en isémitiame : « Il n'y pour moi aucune ambiguité. Ce D'est pas un caractère ethnique qui o'est pas un caracteric commente que conditionne les réactions des julis, c'est l'argent, comme pour les Alie-mands et les Polonais qu'on voix en action. Ce sont l'argent et son pou-voir qui rendent les gens répugnants. 2]

### **Aux Buttes-Chaumont**

On savait bien (même si on refusait inconsciemment de le crosse) que la nomination de M. de Clermont-Tonnerre allait entraîner - ça -. Ça ? des coupes non négociés, bref le plan « dur ». préféré, à Matignon, au plan « doux » de M. Bertrand La-brusse, gentiment remercié.

li n'empéche. Peut-être qu'à force d'entendre parler depuis la télévision, de la crise de la S.F.P., de licenclements qui ne venaient pas, les gens finissaient par croire qu'ils vivraient perpéement avec cette seule menace 7 (is ont été littéralement - sonnés -, mercredi ? février.

L'annonce du « plan de redressement - (ou - pian de licenciement -, selor le côté où on se place) a commencé de circuler, mercred) vers 10 heures, de bouche à oralle, aux Buttes-Chaumont (- ce main, ferrive, ma monteuse me dit : « Je ne monte pas i » — An bon, pourquoi ? »J. Une traînée de poudre. L'arrêt de travall est immédiat, la grève spontanée.

En tant que secrétaire du comité d'entreprise, M. Marcel Huart, délégué C.G.T., avait été averti la veille au soir par la direction que les documents complets (avec le nombre de licenciements, service par service, ainsi que les considérations financières) avaient été envoyés par la poste aux délégues du personnei et aux élus du comité d'entreprise. A midi, tout le monde ou presque en avait lu le contenu, polycopié et distribué au personnel avant le début de l'assemblée générale, annon-

cée par la C.G.T. et la C.F.D.T. 13 heures, la grande salle de répétition du dauxième étage est pleine. Rideau de tulle pailleté. Quelques agents des renseignemente généraux circulent, dit-on, au milieu des groupes efferves-- C'est pire que ce qu'on pouvait imaginer =, entend-on, « ils pour savoir combien on est ! » « La somme de travail secret que cela a demandé... » murmure quelqu'un, songeur, en arrivant au détail de l'annexe V. paragraphe C, point 3 : logistique Décoration (le sien peutêtre ?). Les syndicats (isent à

haute voix, secteur par secteur,

le nombre de postes supprimés. Cadres de direction, dix...: femme de mênage, un ; scripts, vingt-six ; agents de maîtrise, vingt-neul ; attachés de presse, tion interminable. Qui est ce « un » dans ce service de trois personnes ? Qui sont les « quetre - dans celul-cl qui en com-porte cinq ? Certains services sont entièrement démantelés « Le plan est prét depuis longnombre de cens, ulcérés par le cynisms d'une direction pui quelques jours plus tot refusal de dire un mot sur la question.

La grève de vingt-quatre heures, reconductible, a été votés main levée, à la quesiunanimité, et les syndicats ont invité le personnel à se grouper des piquets de grève. A l'es-semblée générale de 16 h. 30, devant plus de trois cents personnes, les syndicats ont annonce que les radios et les trois chaînes de télévision s'étalent ou'll n'y air pas de licenciements, pas de démantèlement, et pour que le volume de production de la S.F.P. soit en augmentation », a répèté plusieurs fois une déléont fusé : seion quels critéres vont se laire les licenciements ? Vers 18 heures, la commission

de popularisation, qui s'était réunle dans une petite salle. s'est tout d'un coup vidée. Le bruit courait que M. Antoine de Clermont-Tonnerre était en train de faire une déclaration à Antenne-2 dans le hait. Un petit groupe a descendu les étages en courant. Le journaréalité les déléques syndicaux (leurs déclarations ne sont pas passées à l'antenne). A 18 h. 30, l'équipe d'Antenne 2 est montée interviewer le président-directeur cénéral, suivie d'une cinquantaine de syndicalistes qui entendaient - contrôler l'interview ». Moquette, silence, doubles portes qui s'ouvrent, se referment s'ouvrent encore. . Le président ne fera pas de déclaration un gardien, après de multiples iversations. Méliants, les militants sont restés dans l'antichambre. Une heure plus tard. ils étaient encors une vingtaine. Cela ressembialt presque - pas

tout à fait - à une occupation.

CATHERINE HUMBLOT.

 Le bureau exécutif du parti socialiste se déclare « solidaire de l'ensemble des travailleurs de la télévision ». Il ajoute que « la situation de la S.F.P. est la consé-quence directe et prévisible du démantèlement de l'ex-O.R.T.F. en 1974, que le parti socialiste avait vivement combattu à l'épo-que ». Il dénonce « une politique qui risque d'aboutir à la liqui-dation de la S.P.P. dans les deux années à venir ».

 Une délégation du parti communiste, conduite par M. Paul Laurent, membre du secrétariat du P.C., a rencontre les syndicats de la S.F.P. et publié un communiqué pour protester contre les licenciements, « mesures témoignant d'une agression gouvernementale caractérisée». Le parti communiste dénonce « la politique du déclin qui trappe la radio et la télévision française ».

# VENDREDI 9 FÉVRIER

CHAINE I : TF 1

12 h. 15. Réponse à tout; 12 h. 30. Midi première: 13 h., Journal; 13 h. 50. Vivre son âge; 14 h., Acilion et sa hande: 18 h. Magazine TF 4: 18 h. 25. Un, rue Sésame; 18 h. 55. Feuilleton: L'étang de la Breure; 19 h. 10. Une minute pour les femmes; 19 h. 45. C'est arrivé un jour: 20 h., Journal. iour: 20 h., Journal. 20 h. 35. Au théaire ce soir : la Relue blanche, de Burillet et Gredy, mise en scène J. Sereys, avec F. Blot, J. Rollin, J. Morel, H. Godon...

biol, J. Rollin, J. Morel, R. Godon...

Les filles de Français moyens ne révent
plus de devenir stars, mais reines en Afrique
noire... mais les races ne se melangent pas
plus que l'huils et l'eau. La pièce a été
écrite en 1923 On ne paiait pas encore
d'Amin Dada, de Bokussa. 22 h. 25. Magazine : Expressions.

Au sommaire : Chardin, fils d'ébeniste ; Dira ou pas ? Christians Eda-Pierre , Wagons pour la culture ; Peindre pour le théâtre ; La télé 1900. 23 h. 40, Journal.

CHAINE II: A2

12 h., Quoí de neuf?; 12 h. 15, Série : Les compagnons de Jéhu : 12 h. 45, Journai : 13 h. 35, Telèvision rezionale : 13 h. 50, Feuilleton : Une Suèdoise à Parls : 14 h., Aujourd'hui, madame (Les services publics : la S.N.C.F.); 15 h., Feuilleton : Les diamants du président : 18 h., Mazazine : Delta (les voyages organisés) : 17 h. 25, Fenètre sur... les Poulbots : 17 h.55, Rècré A 2 : 18 h. 35, C'est la vie : les handicapés mentaux.

mentaux.
18 h. 55. Jeu : Des chiffres et des lettres:
19 h. 45. Top-club: 20 h. Journal.
20 h. 35. Serie policière : Un juge, un flic
(2. Une preuve de trop), de D de La Patellière, avec M. Duchaussov, P. Santini, H. Viard.

Le brillant écripain Georges-Dantel Berger rient d'être reçu à l'Acedémie françoise il vient de publier un livre fle Droit du plus fort) qui met en cause un grand nombre de personnalités. Le four de la cerémonse, au moment où il commence son discours, il est abattu d'une balle dans la tête.

21 h. 35. Magazine littéraire : Apostrophes

Arec A.D.G. (le Grand Môme, Juste un risolo), Boilean Narcejac (Carte vermeil), Mms C. Arley (Tanier, pourquoi-pas?), MM. J.P. Manchette (Que d'os: le Petit Eleu de la côte ouest). S. Montigny (Meurtre pour dames) et L. Malet (pour l'ensemble de son carrés).

22 h. 55, Journal.
23 h., Ciné-club. FILM: LA MORT D'UN
BUCHERON. de C. Carle (1972). avec C. Laure.
D. Pilon. W. Lamothe, D. Filiatrault, M. Sabourin, P. Julien. (Interdit aux moins de treize ans.) A la recherche de son père, une jeune fille découvre la jungle des grandes villes à Montréal et les passions destructrices des hommes dans la forêt canadienne Fable sociale sur le Québec « colonisé » et sur la liberté jéminina. Dérangeant et déconcertant, la meilleur film de Gilles Carle. CHAINE III: FR 3

CHAINE III: FR 3

FRANCE-CULTURE

FRANCE-MUSIQUE

18 h. 30. Pour les leunes; 18 h. 55. Tribune re : L'association Progrès ; 19 h. 20. Emissions regionales: 20 h., Les jeux. 20 h. 30. V3 — Le nouveau vendredi : Les rands témoins (1. Les conjurés du 20 juillet

20 h., Hommage à Pierre Minet : « la Porte noire » ; n 30, Nuits magnétiques : À la recherche de Dos-

20 h. 30. Concert de jazz : Thad Jones - Mei Lewis ; 22 h. 30. Ouvert la nuit ; 23 h., Bruits de flûtes ; 1 b., Douces musiculas.

« Le nouveau sendredi » présente un docu-ment rare sur l'histoire du nazisme : le procès des conjurés du 20 juillet 1944, qui tentèrent d'assassiner Hitler à son quartier cénéral de Rastenburg. Trous survivants vien-dront témoigner de cette révolte contre le Troistème Reich. 21 h. 30, Reportage: Les gens d'ici, de F. Bittendiebel et P Martin.

Equishesm, berceau du rignoble alsacien à quelques kilomètres de Colmas O y ren contre un rannier, un vaperon une postere le maire, un garde-champètre, des musiciens 22 h. 25, Journal.

FRANCE-CULTURE

20 h., Médecine et sexologie; 21 h 30 Musique de chambre: Rivier. Hasquenoph, Noda, Miyagi. Mishirura; 22 h. 30, Nuite magnétiques : à la recherche de Doutolevski.

FRANCE-MUSIQUE

7 h. 3. Quotidien musique; 9 h. 2. Le matin des musiciens; 12 h., Musique de table; 12 h. 35. Jazz classique; les débuts du jazz en France; 13 h., Les anniversaires du jour : « Falstaff » et « I Lombard » de Verdi; 13 h 30. Les auditeurs ont la parole;

14 h., Musique en piums (Hahn, King, Foster Flechter, Fischer, Mayo); 14 h. 35, Concerto (Men-delssohn); 15 n., Musique-Prance-Plus (Dufay, Batiste Magnard); 17 h., Musica hispanica (Manalt, Corres de Arauxo, Cabezon, Narvacz, Casanovas); 18 h. 2. Klosque: 18 h. 30. Café-théaire pour un blosque; 19 h. 5. Jagz:

20 h. 20. Cycle d'échanges franco - silemands Phacton, poème symphonique, opus 30 • (Saint 27 L. 39. Cycle d'échanges france silemands; 
c Phaètion poème symphonique, opus 39 » (SaintSaèns); c Concerts pour pians et orchestre en fa
majeur » (Saint-Saèns); c Shehermade » (RimskiKorsakov), par le Nouvel orchestre philharmonique,
dir K Eondrachine, avec B Ringeissen, plane, et
C. Crenne, violon; 22 h 15, Ouvert la nuit; 22 h 23
Des notes sur la guitare; 23 h., Bruits de fiûtes;
1 h. Douces musiques.

### **SPORTS**

### RUGBY

CLAUDE SPANGHERO NE JOUERA PAS CONTRE LE PAYS DE GALLES

Le piller Gérard Cholley rem-Le piller Gérard Cholley rem-placé par Armand Vaquerin, l'allier Louis Bilhao cédant sa place à Jean-François Gourdon : la commission de sélection qui s'est réunie le 7 février à Paris n'a pas apporté de modifications très substantielles au XV de France, qui doit rencontrer, le 17 février, au Parc des Princes, le Pays de Galles pour la troisième journée du Tournoi des cinq nations.

Le retour attendu de Claude E retour attendu de Claude spanghero, considéré comme le meilleur preneur de bailes en touche actuellement, ne s'est donc pas produit. Le sélectionneur Jean Deschaux a préféré maintenir à son poste le Toulonnais Guilbert. Sans doute a-t-on considéré que le retour du grand Narbonnais, éloigné de l'équipe de France depuis quatre ans, était incompapuis quatre ans, était incompa-tible avec la « politique de groupe » chère aux dirigeants de la Fédération de rugby (FFR.) tout comme sa présidence de l'éphémère Amicale d'entraide des joueurs de rugby.

Voici la composition de l'équipe de France pour le match du ARRIERE : J.-M. Aguirre

(Bagneres) TROIS-QUARTS : J.-F. Gour-

don (Bagnères), R. Bertranne (Bagnères), C. Belascain

(Bayonne), G. Noves (Stade toulousain);
DEMIS: A. Caussade (Lourdes),
J. Gallion (Toukon);
AVANTS: J.-L. Joinel (Brive),
A. Guilbert (Toulon), J.-P. Rives
(Stade toulousain, capitaine),
J.-F. Imbernon (Perpignan),
F. Haget (Biarritz), R. Paparemborde (Pau), A. Paco (Béziers),
A. Vaquerin (Béziers);
REMPLAÇANTS: J. Perche
(Bourg), G. Cholley (Castres),
R. Petrissans (Bayonne), Y. La-

R. Petrissans (Bayonne), Y. La-farge (Montferrand), F. Sangalli (Narbonne), R. Aguerre (Biarritz).

ATHLETISME. — La Fédération internationale d'athlétisme vient de refuser définitionment d'ho-mologuer comme record du monde de saut à la perche le saut réussi le 20 mai dernier (5.71 metres) par l'Américain Mike Tuly Dave Roberts reste donc détenteur de ce record avec 5,70 mètres. SKI. — Le sialom spécial de

Kirkerud (Norvege), qui comptait pour la Coupe du monde de ski alpin et qui a été disputé le 7 février, a été gagné par l'Ita-lien Leonardo David, devant le Suèdois l'agmar Stenmark et l'Americain Phil Mahre. Le Suisse Peter Luescher est tombé mais il conserve la tête du classement de la Coupe du

The transition of the major of the transition of the major of the transition of the ter takan Milipa Titung kemapan dan English k The state of the first Programme and the second An Charles States Section 150 To other persons of the control of t त्रेष्ठ स्थापित्रम्यः । वेद्याः च्याप्रदेशाः The same of the sa Care all act at

AGENCE INTERNATIONALE DE L Lians or the feet LECHARSON VAPEUR -

PERSPECTIVES JUSQU'A L'AN 2000 

harry to the construction was an a-bring to the construction of t for monthparlane disk p POLITIQUES ET PROGRAMMES ENFE DES PAYS MEMBERS DE L'ATE-EN

1997年 1月 1日 日本日本日本日本 新華 日本日本 こうではJanuary Allery 元安 Transport Rate Com-Transland distribute in

The Property of Consultation er committee being better ein DE L'OCDE, 1978 CATALOGUE DI S PLIBLICATIONS

a to na guilding piet T १ समान्द्र १ दे ज्ञाल होत The second secon

ORGANISATION DI CODIT PATION Sum DI AFFORDE WENT ENGINEERING BLOOM DI COOM SENTIMENTO The Andre Parent 15115 PARIS EL

high;

Alth

### haumont

combre de postes supprint de direction, dix aix: agents de maha reuf; attachés de maha peintres, trois... Entuda Interminable Oul a dans ce service de la principa de la sont les . le dans celui-ci qui an co cinq ? Certains service plan est pret depuis ion . constatent un ceta indore de gens, ulcerés pa dens jours plus tot, refer die un mot sur la questo grève de vingt-que main levée, à la que denité, et les syndicals la inclumité, et les syndicats de le personnel à se groue commissions, à conduct piquets de greve. A la piès générale de 16 h 3 inent plus de trois cents le es. les syndicats on a grade que les radios el les les es de le evision s'elap

ittess en greve - On se bat soe n'y an pas de licenciement de démantélement, et or le vo'ume de production S.F.P. scit en augmentation repeté plusieurs lois une es des Guestions Inquée ina inaé : salan que's cris se se laire les licenciemen Sers 18 heures, la comme popularisation, qui sa s dans une petite s יים פענם חיים לעם נים אל E Bruit Course due M. Acc. Clermont-Tonners ett. Antenne-2 dars le hai

G.gnbs s gasceuchs Antenne 2 interregale des dé oques symin de de de la companya denet le presidentalien. mail suve dute come de syna calistes cui me a comité en interven allente doma courage entre «14 m Per feits Den de beriefen

edesirchen, abres de minisa derschant Verfrants d desirch bert restes consida-\_-; -e, :e :u 🗷 There's andre are sager Car Gerand of Charles with CATHERINE HUMBLOT.

de la SF

LE PAYS DE BALLES

ATE

Bon de commande à retourner à: ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES 2 rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16

# **SCIENCES**

### DÉCOUVERT EN AFAR EN 1974

### L'australopithèque Lucy n'était plus un singe mais pas encore l'homme moderne

Un paléontologiste américain du musée de Cleveland, M. D. Carl Johanson, aurait découvert, seion des informations d'agence, notre plus ancien ancéire connu. un nouvel = homme-singe >, Australophhecus afarensis, qui a vécu en Alat (Ethiopic orientale) il y a environ trois millions

il s'agit en réalité de « Lucy » une australopithèque dont 40 % du squelette ont été trouvés en Alar en 1974. Le Monde du 24 janvier 1975 avait présenté Lucy avec le « portrait » de cette jeune hominienne, c'està-dire la silhouette d'un squalette où étalent portés en noir les os retrouvés.

Lucy a été découverte par una expédition internationale dirigée par M. Maurice Taleb (i' - inventeur - du site), du laboratoire de géologie quaternaire du C.N.R.S., M. Yves Coppens, sous-directeur au Musée de l'Homme, et M. D. Carl Johanson. Seul est nouveau le nom d'Austrajopithecus atarensis qui a été attribué à Lucy en mal dernier par MM. Johanson, Coppens at Tim White (université de Californie a Berkeley). Mais cela na change pas son classement parmi les australopithèques.

Depuis plusieurs années, la plupart des paléontologistes s'accordent à voir dans les australopithèques le plus ancien hominidé connu. descendant d'une lignée séparée de calls des singes depuis 30 millions d'années pour certains apécia-listes, 10 millions seulement pour d'autres. Apparue vers moins 6,5 millions d'années en Afrique orientale, cette souche d'hominides. Attetratopithecus elecensis. se serait séparée, il y a 2,5 ou 2 millions d'années en Australo pithéques robustes, qui ont disparu vers moins 1 millon d'années, et en Homo habilis, d'où descendrait Homo erectus tou pithécanthrope), qui a lui-même évolue en Homo sapiens.

### La plus vieille « famille » connue

En 1975, la même équipe internationale avait trouvé en Alar ta plus vieille - famille connue l'e Monde daté 25-26 janvier 1976) : cinq adultes et deux enfants vieux de 3 millions d'ennées. Sur le moment, on en avait fait des Homo habitis, mais enant la plupart des spécialistes les rangent parmi les Australopithecus afaransis, comme Lucy et aussi comme les hominidés vieux de 3.7 à 3.5 millions d'années trouvés à Lactolil (Tanzanie) par Kohl-Larsen en 1939, puis par Mme Mary Leakey à partir de

On présente Australopithecus atarensis comme un hommecréature était différent du nôtre. Sa face était projetée vers l'avant, se capacité cránienne metres cubes (celle d'Homo sapiens est de 1 400 centimètres cubes en movenne). Mais les australopithèques, connus depuis 1924, avaient la station debout, comme on le sait depuis une quarantaine d'années. Leurs pieds et leurs mains étaient très sembiables aux nôtres. Leur dentura annoncalt la nôtre et ne rappelait plus du tout celle du

Pas encore l'homme moderne. mais plus rien du singe. — Y. R.

### PRESSE

● Les journalistes de l'agence ● Les journalistes de l'agence France-Presse out observé, mercredi 7 février, un arrêt de travail de « deux heures par vacation sur tous les fils, français et étrangers, pour obtenir la réintégration de deux journalistes licenciés, ainsi que l'ouperture de négociations sur les deux problèmes de fond posés par ces deux cas particuliers: celui de l'inaptitude physiologique du travail sur console et celui des journalistes temporaires à l'A.P. . ».

lundi 5 sevrier aux Etats-Unis après sept ans d'interruption. Tiré à 1 200 800 exemplaires, sur 128 pages, le nouveau Look propose en couverture la photo de M. Nelson Rockefeller sur les exemplaires vendus sur la côte est et celle de Patricia Hearst est, et celle de Patricia Hearst

pour l'édition de la côte ouest. La reparution bimensuelle de Look est le pari engage par M. Daniel Filipacchi, propriétaire de l'hebdomadaire Paris-Match, qui a racheté le titre du magazine américain en 1977 et investi 25 millions de dollars.

organe de l'Union marocaine du travall, a reparu le samedi 3 février, en langue arabe, après une interruption de douze ans. En première page, il réclame la libération e de tous les syndiculistes détenus en Tunisie ». Créé en 1956, au lendemain de l'Indépendance, Attaliaa, qui étalt édité en francais et en anabe, avait cessé de anunu, qui etar ente en Iran-cais et en anube, avait cessé de parature en 1967. M. Mahjoub Ben Seddik, secrétaire général de IUMT, en assume la direction à Casablanca - (A.F.P.)

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE Vient de Paraître:

☐ LE CHARBON VAPEUR -

PERSPECTIVES JUSQU'A L'AN 2000 Prévisions de la demande et du commerce du charbon vapeur

jusqu'à l'an 2000 dans un contexte énergétique global. Analyse des contraintes s'opposant à l'expansion de l'utilisation et du commerce du charbon et identifications des politiques susceptibles de stimuler la substitution du charbon vapeur au

POLITIQUES ET PROGRAMMES ÉNERGÉTIQUES DES PAYS MEMBRES DE L'ALE-EXAMEN 1977

Première analyse critique de la politique et des programmes énergétiques des pays membres de l'AIE\*. Traite de la politique suivie pour arriver à un meilleur équilibre des approvisionnements et de la consommation d'énergie, ainsi que de la recherche et du développement dans le domaine de l'énergie. Bilans énergétiques prévisionnels pour 1985 et 1990. 

CATALOGUE DES PUBLICATIONS

DE L'OCDE, 1978 (Gratuit, Contient la liste des titres publiés par l'AIE et donne des informations sur les abonnements sélectifs aux publications de l'OCDE et de l'AIE).

L'ALE (Agence Internationale de l'Énergie) met en œuvre un programme général de coopération à long temme en matière énergétique entre dix neur pays; suscite et encourage des relations de soopération avec les pays pro-ducteurs et autres pays consommateurs de périole. C'est un organe auto-nome institué dans le cadre de l'OCDE en povembre 1974 afin de définir une

us lotemationale de l'énergie. NOM:-ADRESSE:

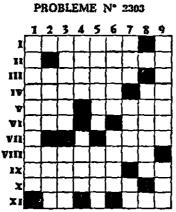

I. Risquent de devenir boiteuses quand leurs noembres sont trop longs. — II. Prouve qu'ul n'y a pas assez de précipitation. — III. Lourd quand il est de plomb. — IV. C'est quand il ne regarde pas qu'il est bien vu; Préposition. — V. Pour y aller, il faut au moins avoir le bac; Couche chez un Chinois. — VI. Fournit de la paille; Pas pour des soldats. — VII. Ce que sont les Amis. — VIII. Arranger les allaires. — IX. Trop fade; Pronom. — X. Donner plus d'éclat à la rose. — XI. Note; Plat.

1. Qui a donc l'allure d'une vieille. — 2. Cri dans un cirque (graphie admise); Qui n'est donc pas sourd. — 3. Nom qu'on peut donner à un pigeon; Comme un galant. — 4. Doit se reposer au commandement; Bien emballé. commandement; Bien emballé. —
5. Nom de terre; Puissance. —
6. Fit paraître; N'est jamais
bonne quand elle est noire. —
7. Sorte d'argile; N'ondule pas
naturellement; N'a pas un grand
lit — 8. Dans les marais. — 9. On
peut y être plongé; Peut être
noirci par le charbon.

### Journal officiel

ciet du jeudi 8 février 1979 : DES DECRETS

 Pris pour l'application de la loi du 28 juillet 1978 et portant réglement d'administration publique modifiant le code de procé-dure pénale (deuxième partie) en ce qui concerne la désignation des officiers et agents de police judi-ciaire de la police nationale.

• Modifiant le décret du 10 mars 1975 fixant les attribu-tions des chefs d'état-major en temps de paix.

• Modifiant le décret du 28 mars 1978 fixant pour l'année 1978 le montant et les modalités de versement de la contribution due par chaque régime de pres-tations familiales au fonds d'action sociale pour les travailleurs

### Visites, conférences

VENDREDI 9 FEVRIER

VISITES GUIDEES ET PROMENADES. — 14 h. 45, 42, avenue des
Gobelins, Mme Oswald : « Ateliers
des manufactures des Gobelins ».
15 h., hall de la Sorbonne, 47, rue
des Eroles, Mme Hulot : « La Borbonne ».
15 h., 13, rue de l'AncienneComédie, Mme Pennec : « Le café
Procope ».
15 h., 6, place Paul-Pallevé.
Mme Zujovic : « Au musée de
Cluny ».
17 h., entrée de l'exposition,
Grand Paleis, Mme Lemarchand :
« Exposition Chardin », entrées limitées (Calses nationals des monuments historiques).
14 h. 30, 21, rue Cassette : « Des
Bellini à Carpaccio » (Arcus).
15 h., 17, quai d'Aljon ; « Rôtel
Laurun » (Mme Camus).
15 h., entrée du Petit Palais :
« Cinq mille ams d'art en Inde »
(Mme Hager).
15 h., porche de la Sainte-Chapelle : « La Sainte-Chapelle : « La Sainte-Chapelle : « La Sainte-Cha-

La Roche).

15 h., 20. rue de Tournon : « Le Sénat » (Tourisme culturel).

CONPERENCES. — 18 h. 30, 5. rue
Notre-Dame-des-Victoires, Mone Muriei Mirak : « Le dialogue pistoniclem dans « la Divine Comédie » de

Dante > (Académie d'études humapante s (Academic d'étains numa-nistes).

30 h. 165, rue le Charonne, M. Vio-tor Mathias : La communauté antillaise et les autres émigrés » (ACRAA.). (ACRAA).

20 h. 15, 11 bis, rue Keppler : « La méditation » (Loge unis des théo-sophes), entrée libre.

### **MOTS CROISÉS**

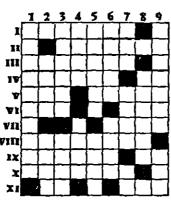

### HORIZONTALEMENT

I. Risquent de devenir boiteuses

### VERTICALEMENT

Solution du problème n° 2302

I. Rave ; Veau. - II. On ; Unis. - III. Bouchers. - IV. Autre. - V. Eau; Bar. - VI. Bues; Rami - VII. En; Scène. - VIII. Lime Inri. - IX. Loi; Oter. - X. En Persil. - XI. Dine; Tu.

### Verticalement

— 3. Volitée ; Ml. — 4. Encrassé ; Pi. — 5. Heu ; Oén. — 6. Vue ; Reitre. — 7. Enrubannés. —

GUY BROUTY,

Vendredi 9 février, sur les régions du Nord et du Nord-Est et sur la Normandie et le Bassin parisen, le temps sera froid en début de matinée (gelèes de 0 °C ' -- 3 °C au soi), avec quelques éclairches pouvant favoriser la formation de bancs de brouillard. Le ciel se couvrira ensuite, et des pluies modérèes seront à craindre l'après-midi, pracédèes de neige taible ou de verglas dans le Nord et le Nord-Est. Les vents seront faibles, puis modérès, de nord. Sur les régions de l'Est et du Sud-Est, le temps variable le matin se couvrira l'après-midi, avec quelques précipitations intermittentes ineige en montagne). Sur le reste de la France, le temps sers doux et pluvieux, les pluies seront plus fréquentes, et parfois abondantes, près de l'Atlantique et sur les versants ouest du Massif Central et des Pyrénèes, Les vents, modérès de secteur sud, deviendront forts près de l'Atlantique et de la Manche occidentale.

Jeudi 8 février, à 7 heures, la pression atmospérique réduite au niveau de la mer était. À Paris, de 1 002,6 millibars, soit 752 millimêtres de mercure.

Températures (le premier chiffre 1002.6 millibars, soit 752 millimêtres de mercure.

Températures (la premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journés du 7 février; le second, le minimum de la nuit du 7 au 8): Ajaccio, 12 et 9 degrés: Biarriuz, 15 et 8; Bordeaux, 14 et 8; Brest, 11 et 6; Caen, 12 et 4; Cherbourg, 10 et 3; Clarmont-Ferrand, 13 et 8; Dijon, 12 et 8; Grenoble, 21 et 7; Lille, 9 et 1; Lyon, 11 et 7; Marselle, 13 et 4; Nancy, 9 et 3; Nantes, 13; Nice, 12 et 6; Paris-

L'air froid originaire de la mer du Nord se progressera que l'entement vers le sud ou le sud-ouest; il gugnera les régions du Nord et du Nord-Est, puis la Normandie. le Bassia parisien, où des gelées seront a craindre la nuit prochaine. Su progression sera freines entre la Seine et la Loira par les masses d'air océnaique plus doux. Les perturbations qui affecteront nos régions Ouest et Sud-Ouest s'etendront au cours de la journée de vendredi à la majeure partie du pays.

**Bulletin d'enneigement** 

étrangers de tourisme. Le premier nombre indique l'épaisseur de la neige au bas des pistes ouvertes ; le deuxième indique l'épalsseur de la neige en

Ces renseignements ont été transmis à l'Association des mai-res des stations françaises et à l'Office national autrichien le mercredi 7 janvier.

ALPES DU NORD

ALPES DU NORD

L'Alpo-d'Huez: 150, 460; Autrans: 30; Arèches - Besufort ; 60, 290; Bellecombe-Crest-Voland: 60, 170; Bonneval-sur-Art: 115, 170; Bourg-Saint-Maurice - Les Arcs: 100, 220; Les Carroz-d'Arâches: 15, 110; Chamonix: 35, 430; Chamrousse: 70, 30; La Chapelle-d'Abondance: 15, 100; Châtel, 30, 130; Ls Cluszz: 20, 220; Combloux: 70, 230; Les Contamines-Montjole: 50, 300; Loc Creber: 50, 90; Cordon: 20, 120; Courchevei: 40, 135; Les Deux-Alpes: 90, 480; Flaine: 90, 335; Flumet - Praz-aur-Arly: 80, 120; Courchevei: 40, 100; Le Crand-Bornand: 60, 200; Les Menuires-Val-Thorens: 120, 180; Méribel: 80, 170; Morzine - Avoriaz: 30, 190; La Plagne: 205, 285; Fralognan-La Vanoles: 60, 80; Saint-François-Ia, Plagne: 205, 285; Fralognan-La Vanoles: 60, 80; Saint-François-Ia, Plagne: 205, 285; Fralognan-La Vanoles: 60, 80; Saint-François-Ia, Plagne: 205, 205; Thollon-les-Mérilses: 10, 80; Tignes: 175, 180; Méribel: 20, 120; Obergurgl: 55, 120; Sankt-Merilses: 10, 80; Tignes: 175, 180; Meriber: 180, 30; Solden: 35, 85; Selden: 35

# MÉTÉOROLOGIE



Le Bourget, 13 et 4: Pay, 13 et 6: et —2: Bonn, 1 et 0: Bruxelles, Perpignan, 17 et 7: Rennes, 13 et 7: 8 et 2: lies Canaries, 23 et 15: Copenhague, -3 et —3: Genère, 10 Toulouse, 13 et 6: Pointe-A-Pitre, 25 et 22.

Températures reierées à l'étranger: Alger, 22 et 12: Amsterdam, 1 et 0: Athenes, 14 et 9: Bertin, —1 4 et 9: Stockholm, —3 et —4.

Renseignements communiques par l'association des maires des stations françaises de sports d'hiver et les offices nationaux

haut des pistes ouvertes.

150, 220; Valloire, 50, 180; Villars-de-Lans: 10; Val-Thorens: 180, 240.

ALPES DU SUD ALPES DU SUD

Allos-le-Seignus: 110, 200; Auron:
100, 150; Beuil-les-Launes: 80, 110;
Ls Colmiane - Valdeblore: 40, 60;
La Foux - d'Allos: 140, 200;
L601a 2000: 170, 240; Montgenèvre:
100, 180; Orcières-Meristre: 110, 280; Les Orres: 80, 180; Prs-Loup:
40, 160; Risoul 1850; Prs-Loup:
40, 160; Risoul 1850: 110, 180;
Le Sauze - Supér-Sauze: 30, 130;
Serre-Chevaller: 100, 200; Super-dévoluy: 30, 180; Valberg: 80, 110;
Vers: 45, 200.

### PYRENEES

Les Agudes: 40, 80; Les Angles: 70, 180; Ar-les-Thermes: 10, 80; Barèges. 20, 200: Cauterets-Lys: 110, 250; Font-Romeu: 80, 170; Gourette-tes-Eaux-Bonnes: 30, 280; Le Mongie: 80, 210; Saint-Lary-Soulan: 30, 160.

MASSIF CENTRAI.

# loterie nationale

SITUATION LE 8-2-79 A O h G.M.T.

France entre le Jeudi 8 fevrier à 0 hourt et le vendredi 9 février à

Vendredi 9 février, sur les régione

### **Liste Officielle**

### TRANCHE DE LA CHANDELEUR **TIRAGE DU 7 FEVRIER 1979**

| Termi-<br>naisons | Finales<br>ou .<br>numéros | Sommes à payer<br>(cumuls compris)<br>pour un billet entier | Termi-<br>naisons | Finales<br>Ou<br>numéros        | Sommes à payer<br>(cumuls compris)<br>pour un billet entier |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                 | 01<br>2 301                | F.<br>150<br>1 150                                          | 5                 | 7 025                           | F.<br>5 000                                                 |
| 2                 | 2<br>182<br>0 322<br>4 562 | 70<br>570<br>5 070<br>5 070                                 | 6                 | 716<br>5 716<br>3 956<br>40 896 | 500<br>1 500<br>5 000<br>50 000                             |
|                   |                            | 150                                                         | 7                 | 607                             | 500                                                         |
| 3                 | 9 473<br>1 803<br>1 973    | 1 000<br>1 150<br>1 000<br>10 150<br>10 000                 | 8                 | 458<br>878<br>7 618<br>7 738    | 500<br>500<br>1 000<br>1 000                                |
|                   | 44 373<br>309 933          | . 100 000<br>3 000 000                                      | 9                 | 9 609                           | 1 000                                                       |
| 4                 | 44                         | 150                                                         | 0                 | 0<br>20<br>890                  | 70<br>*220<br>570                                           |
| 5                 | 6 205<br>5 805             | 1 000<br>5 000                                              |                   | 2 450<br>6 610<br>370 630       | 1 070<br>5 070<br>500 070                                   |

PROCHAIN TIRAGE: TRANCHE DE LA SAINT VALENTIN LE 14 FEVRIER 1979 à TONNEINS (Lot-et-Garonne)

tiragen: 6

14

22 23

24 26

numéro complémentaire 35

Prochain tirage le 14 fevrier 1979 Validation Jusqu'au 13 fevrier apres-midi

**№**7

40

# ANNONCES CLASSEES

OFFRES D'EMPLOIS DEMANDES D'EMPLOIS IMMOBILIER AUTOMOBILES

27,00 6.00 6.86 21,00 24.02 21,00 24,02 21,00 24,02 REPRODUCTION INTERDITE

offres d'emploi

INTERTECHNIQUE AERONAUTIQUE - ESPACE - INFORMATIQUE

Pour son siège social à PLAISIR (78) (service Méthodes et équipements de tests) :

AGENT TECHNIQUE INFORMATICIEN (REF. 731) confirmé, quelques années d'expérience en mini-informatique ou microprocesseurs.

DUT Informatique ou équivalent, pour étudier et faire évoluer des logicleis de test de systèmes informatiques à base de minicalculateur. ANGLAIS LU indispensable. Connaissance appréciée de languages évolués. Ce poste pourrait éventuellement convenir à un électronicleu ayant une expérience dans les minicalculateurs ou microprocesseurs et souhaitant évoluer vers l'analyse et la programmation.

Pour sa direction Production: AGENT TECHNIQUE ÉLECTRONICIEN

Nombreux avantages sociaux par accord d'entre-prise, dont prime de fin d'année. Restaurant d'entreprise. Service quotidien de cars à partir de : Porte d'Auteuil - Porte de Saint-Ciond - 2 gares de Versailles, Colombes, Porte d'Oriéans - Gares de Piaisir - Gare de Trappes.

Adresser C.V. avec prétentions, en précisant référence annonce à : Direction du Personnel,

INTERTECHNIQUE . 78370 . PLAISIR



emploir internationaux

### Lecteur d'Iconologie et d'Iconographie Mas./Fem.

pour lequel on souhaiterait un historien de l'art s'intéressant specialement aux facteurs qui ont présidé aux thèmes de l'art des temps modernes. Le candidat à nommer sera censé être capable d'appliquer à l'histoire de l'art les théories actuelles de la sémiotique. Il aura comme fonctions celles d'enseigner, d'effectuer et de diriger des recherches scientifiques, ainsi que d'assurer certaines activités d'ordre administratif. Des lettres de postulation accompagnées d'un curriculum vitae complet et d'une liste de publications, pouvent êtres adressées jusqu'au 1 mars 1979 au président de la Faculté des Lettres, Erasmuslaan 40, Nijmegen (Nimèque), qui apprécierait d'être renseigné sur des personnes capables de remplir cette fonction.

isculteit der

letteren directoraat a-faculteiten

UNIVERSITY OF THE WEST INDIES (JAMAIGUE)
Les candidatures sont invitées pour deux postes de Langue FRANCAISE au grade MAITRE DE CONFERENCES/CHARGE DE CONFERENCES/CHARGE DE CONFERENCES/CHARGE DE CONFERENCES/CHARGE DE CONFERENCES/S 5 3 1 5 7 ANT DE CONFERENCES/S 5 15 7 ANT DE CONFERENCES/S 5 10 ANT DE CONFERENC

CONSTRUCTION MANAGER to coordinate the building or a waste incinerator factory, FLUENT ENGLISH REQUIRED Please apply at : 51, rue Vivienne, PARIS 2

En Australie, Canada, Africue Mayen-Orient, Amerique, Asse Europe: DES EMPLOIS vous attendent. Demandez le mensue spécial. MONDEMPLOIS (Serv M 87), 14, r. Chauszel, Paris-9

### LES EMPLOIS INTERNATIONAUX

Cette classification permet aux sociétés nationales ou internationales de faire publier pour leur siège ou leurs établissements situés hors de France leurs appels d'offres d'emplois,

offres d'emploi

de TOS à B GRIMACE de MALAISE au GONFLIT

Le cheminement psychologique est fatal yeur qui n'a pas accepté puis assimilé les caractéristiques fondamentales propres à la profession qu'il a cheisie.

La Profession et la Carrière

que nous proposons împosent un diptyque de contraintes qu'aucune méthode, qu'aucun procédé ne parviendront à éliminer. Nous vendons des produits financiers diversifiés par

contact direct avec la clientèle et le plus souvent à son domicite professionnel ou personnel. Nous sommes rémunérés, appréciés, jugés et promus en fonction de nos résultats.

Tous les autres facteurs d'analyse qui composent l'approche d'une carrière dans notre Groupe - de la Formation initiale et continue à la Rémunération moyenne en passant par les procédures de Promotion son intéressants, agréables ou passionnants, toujours satisfaisants pour l'esprit ou le caractère.

Si vous êtes de ceux qu'un rien effraie vous n'aurez perdu que le temps d'une lecture. Sinon, avec 23 ans au moins et un bagage scolaire ou post-scolaire correct...

Écrire à BANCE PUB. 13, rue Martvaux 75002 PARI en précisant sur l'enveloppe la référence N° 1249.

MAJOR INTERNATIONAL **AUTOMOTIVE GROUP** Subsidiary of U.S. Corporation

### eeks for its Internal Audit Department a SENIOR AUDITOR

This position, as member of a young dynamic group, will suit a person having experience with a major public accounting firm supplemented by practical experience in industry. Salary negotiable.

Write, giving full details of carrier to No 97.276 CONTESSE PUBLICITE - 20, avenue Opéra 75040 Paris Cedax 01, who will forward.

que ques années d'expérience.

emplois regionaux

Pour ses hypermarchés

de STRASBOURG et de MAUBEUGE

**AUCHAN** 

recherche des

CHEFS DE RAYON

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur ou autodidacte avec

Vous êtes attiré par la distribution moderne et vous voulez vous

Vous êtes un commerçant, un meneur d'hommes et un gestionnaire.

Nous somme l'une des premières entreprises françaises de distribution.

Nous vous proposons de réussir ensemble en vivant un métier passion-

Ecrivez-nous sous référence 419 SOPIC, B.P. 31

67001 STRASBOURG

Nous pratiquons la décentralisation des responsabilités.

GROUPE SPECIALISE DANS LA FABRICATION

PIÈCES GRANDES SÉRIES pour AUTOMOBILE

(Métal et plastique)

recherche pour SAINT-DIÉ (YOSGES)

DIRECTEUR D'USINE

RESPONSABLE DE 2 UNITES DE PRODUCTION

Pormation A.M. on equivalent.

Expérience confirmée de responsable de fabrication.

Langue allemande ou anglaise appréciés.

LOGEMENT ASSURE

Adr. C.V. et prét., sous numéro 88,947, Contesse P., 20, av. Opéra - 73040 PARIS - CEDEX 01, qui tr.

nant comportant de multiples possibilités de promotion.

**Y**sigma conseil

offres d'emploi

### ANALYSTES PROGRAMMEURS

Niveau maîtrise ou I.U.T.
Quelques années d'expérience.
COBOL+ 1 ASSEMBLEUR.

- Acceptant les déplacements.

Les rémunérations sont fonction de la valeur des

Adresser C.V., photo et date de disponibilité à SIGMA CONSEIL, 28, rue de Naples, 75008 PARIS.

CREARGIE Département Marketing en pleine expansion recherche

pour co-animation et analyse de contenu FEMME PSYCHO-SOCIOLOGUE FREE-LANCE

Bonnes connaissances techniques projectives et du marketing.

Tél.: Françoise BLOTTIERE, 561-61-54, 563-93-77

CENTRE NATIONAL
DE TRANSFUSION SANGUINE
recherche pour Etablissemant ORSAY (91) INGÉNIEUR MÉCANIQUE

Pour contrôle et surveillance du matériel de production. Expérience professionnelle dans l'industrie biolo-gique et pharmaceutique souhaitée. Adresser curriculum vitae à C.N.T.S. Direction Technique, 55, avenus du Canada - «Les Ulis», 91400 ORSAY.

ORGANISME SEJOURS LINGUISTIQUES pour PAOUES et ETE
pour PAOUES et ETE
proffSSURS jeunes et
gynamiques en exarcice, zones A. B. C.,
pour enseignement et encadrement des jeunes en Angietarre.
Env. C.V. et photo ou se près.
OFACIL 19, rue Turgot
OFACIL 75009 PARIS

Filiale française d'une très importante société international leader sur le marché de l'instrumentation scientifique

INGÉNTEURS-TECHNICO-COMMERCIAUX
Traitement du Signal.

Adr. lettre man., C.V. et photo s/ réf. 902 à Mile de Clinchamp / ref. 902 à Mile de Chincham EAM Recrutement, 14, rue Gabriel - Péri, 92120 Montroug Réponse et discrétion assurée

LABORATOIRE CENTRAL
DE
TELECOMAUNICATIONS
Banileue sud-ouest de Paris
recherche

INGÉNIFIR GRANDES ECOLES ou équivalent

Débutant ou 2 à 3 années d'expérience pour les activités suivantes : logiciels d'application temps réet (téléphonie) programmes de tests de calculateurs et périphéries

Sonne connaissance écrite et pariée de la langue anglaise

Nationalité française

Adr. C.V. et prétent. ss nº 97.895 à L.C.T. 18-20, rue Grange-Dame-Rose 78 - VELIZY - VILLACOUBLAY

·- T.J.T.N. Société de systèmes et services en informatique recherche

1) INGÉNIEURS ELECTRONICIENS 2) TECHNICIENS

D'ETUDES 3) TECHNICIENS MAINTENANCE

Plusieurs postes sont offerts correspondants à des degrés différents d'expérience. M. à C. GUIGNARD, 909-34-4 pour prendre rendez-vous. Lieu de travail MORANGIS près ORLY.

CUISINIER CONFIRME travall, seul est recharché d'urgence pr auberge rurale de Chagneac 67310, 7. (75) 64-67-51.

URGENT lation pour la Pro de l'Informatique

de l'informatique rech. Dour résiden Nord-Est; personnellité blen introdolte dans le milleu des fournisseurs et des utilisateurs de l'informatique pri prospection, animation et études. Adresser candidature avec C.V. et prêtent. à REGIE-PRESSE No T mills M S bis, r. Réauteur, 75002 Paris.

AGNES B.

cherche personne désirati prendre en charge la vente et l'animation d'une petite boutique

A TROUVILLE-SUR-MER

ENSEIGNANT (E) COURS LANGUE ANGLAISE
milleu hötellerie.
Adresser C.C.V. å : S.I.E.I...
S2, r. de Dunkerque, 75009 Paris.

SOCIETE D'ELECTRONIQUE BANLIEUE SUD recherche TECHNICIENS

de mise au point, et mise en service. de logement sur place. Ecrire 3, rue du Jour, 75001 Paris.

**D'ÉTUDES** Ayant 2 ou 3 ans experi automalisme et microprocesseurs.

MENET DERITANTS

DOWN SES CLASSES DE NEIGE & .74 - ABONDANCE DU 16 février au 5 avril. S'adr. à M. le Secrétaire Général de la Mairie Tél. : 845-79-15 Filiale Société Suisse en expansion recherche pour diffusion gamme le régulation thermique TECHNICO-COMMERCIAL

UN (E) ASSISTANT (E)

SANITAIRE

offres d'emploi

Codinio dans vente de matériel de chauffage — Consissances électromatériel de chauffage — Connaissances électromateriel de chauffage — Déplacements province (véhicule de fonction). Adresser C.V. et prétentions, ELESTA Electronique 1 av Herbidgo. 94 Saint-Man

SOCIETE D'ELECTRONIQUE BANLIEUE SUD recherche : INGÉNIEURS E.S.E.

OU SIMILAIRE ans d'expérience études cation automatismes rocessaurs, matériel at logiciel.

Ecr. av. C.V. et prétent, sous réf. 1693 M, SWEERTS, B.P. 269, 75424 Paris Cedex 89 qui trans.

COMPTABLE

Env. C.V. et prétentions sou no 44,769, HAVAS CONTACT, 156, bd Haussmann, Paris 8º Importante Société de produits chimiques recherche pour EST de la France pour son départe-ment mettleres colorantes et produits chimiques :

formation grande école (technique ou Cciale), plusieurs amées d'expérience industretie nées saires si possible dans manujention textile. Adresser C.V. et prélentions à OPP, n° 1.12, rue de l'Isiv, Peris (VIIIe), qui transmettre. INGÉNIEUR-

FCHNICO-COMMERCIAI
Formation Grandes Ecoles
ption informatique ou équivai
Expérience minimum é ans,
connaissant langage de :
Programmation
Systèmes

- Programmation
- Systemes
- Base de données
- Télétraltement et réseaux.
Expérience de la S.S.C.L. et de l'animation de Groupes de travait souhaitée.
Adresser C.V. détaillé à :
LEASE INFOR
61, rue Blanche, 75009 PARIS.

capitaux ou

proposit, com.

CAUSE DE DECES

TAUSE DE DELES
offrons situation de
GERANT ACTIF
av. reprise de parts de S.A.R.L.
commerce de livrès en gros
Paris, Affaire saine/active.
Ecr., p. 7.02 x le Monde » Pub,
5, r. des Italiens, 75427 Paris-9\*.

demandes

d'emploi

Diplomé de l'Enseign. supérieur,
J.H., Ilc. sc. éco., niv. cartif.
Juridique DECS, angiais lu, êtudie toutes formes d'emploi sédentaire, stable, dans banques,
assurances et établiss. finenc.
ECr. no 6.987, « le Monde » Pub.,
5, r. des Italiens, 75407 Paris.
DESSINATEUR P. 2. Condit.
d'air climatis... 11 ans expér.,
sér. rél., ch. place stable.
ECT. GAILLARD, 132, av. de la
République, 22400 COURBEVOIE
ou 1él.: 788-27-83.
lime. Fr. 30 a. 8 a. expér.

ou rei.: 788-27-83.
Hime, Fr., 30 a., 8 a. exper.
Armer. latine et du Nord,
Spec. IMP/EXP, cherche poste
DIRECTEUR EXPORT

angues cour. angl., esp., portug. Ecrire : ALLIOT, 47, rue HERICART, 75015 PARIS.

75015 PARIS.

SECRETAIRE GENERAL, 96 a.
10 a. exp. Cle Assurances, dipl.
Enda, ch. en province poste similar resp. ou direction ou person.
Secretaire standact. rech. pl.
5, r. des Italiers, 7507 Paris-7.
Secretaire standact. rech. pl.

Secretaire stanodact. rech. pl. stable mi-tps, pref. La Détense. Ecr. no 6.991 « la Monde » Pub. ou tél. : 788-69-48.

Cadra commercial
haut niveau, 10 ans exper.
dans la Direction équipes de
ventes. Altamand, anglais
pariés et écrits, rech. situetion.
Ecr. no 627 M., Régle-Presse,
85 bis, r. Résumur, 75002 Paris.

7 a., secrétaire comptab., bilingue anglais (excellente présentation, CHERCHE POSTE RESPONSABLE ASSISTANTE

ARCHITECTE D.P.L.G.

ARCHITCAE U.P.L.D.,
IT and d'expérience polyvalente,
sens des relations humaines et
de la négociation, imagination
positive, examine toute proposit.
Mode de rémunération à définir.
Ecr., nº 6.982 « le Monde » Pub.
5, r. des Italiens, 75427 Paris-94.

représentation offres

herche pour son secteur parisien comprenant arrondissement 17 + département 18, un

V.R.P. MC

39 ans min., connaiss, éclairage, introduit auprés grossiates, installateurs, administration industries. Notre marque est déjà implantée. Rapport immédiat.

Envoyer lettre + curr. vitae + cartes actuelles, à Luminaires TRILUX B.P. 5 - DUTTLENHEIM - 67120 MOLSHEIM.

FRUIDAM **ORANGINA** 

recherche RESPONSABLE DES VENTES

région parisienne, 30 ans mil Connaissances marché alimer taire souhaitées pour : — Animer équipe de vente ; — Organiser la distribution ; — Assurer la promotion des ventes. Possibilités d'avenir dans le 3 ans pour candidat valable

Ecr. C.V. + lettre manuscrite + photo à : FRUIDAM, 46, avenue Aristide-Briand, 92300 LEVALLO(S.

recrétairer

AGENCE DE PUBLICITE Merche secrétaire confirmée, e présenter VENDREDI 9-2 à artir de 14 h. 30. OGEP, 209, r. de l'Université, PARIS-7. Pour notre Sté à PLAISIR SERFAIRE Billingue angleis Adr. C.V. avec photo : B.C.S. 31, rue de la Paroisse 78000 VERSAILLES

travaux à façon

()emande ENTREPRISE sérieuses réfé-rences effectue rapidement tous travx peinture, décoration et coordination tous corps d'était. Devis gratuit 368-47-84 893-30-02.

bateaux Guy COUACH 12 metres 1972 parlait état, visible à CANNES, Px 318,000 F, Sté AGID, 18, rue Duphot, Paris-1 = T. 296-41-29. automobiles

5 à 7 C.V. Part. vd Breack R 12, 1975, 47,000 km, très bon élat. vision complète. Prix 13,006 F Tél.: 929-39-75.

divers

316 - 320 - 520 - 525 78 et 79 - Peu roulé A.P. XV - Tél. : 533-69-95 8, rue Desnouettes, Paris (159)

occasions EN SOLDE moquette et revête-ments muraux ter et 2º Choix. 50,000 mZ sur stock. TELEPH.: 589-84-64

box parking box parking 

A VENDRE

2° TRANCHE PARKINGS

en ÉTACES

Grand garage CARDINET, 114, rus Cardinet, PARIS-17e - Sur piace mardi-jeudi, 15 h. à 13 h. नेतायधारामानानानामायधाराधारामात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्या immobilies appartements vent

· pardi-

Parent.

grandi.

un":[[]]

6° arrett.

Amor it is and

7 arro .

MILYDE Of you

.t≤n.:

9º arrdt.

Part Community of Community of

MADE NAME OF

10° arrot.

M' arrdi.

March .

19° arrdi.

A SUL MARIAN SULF. N. The second secon

다

(£ ##)

**15.2**4

#1.51 (m.m)

is and - 1200 1995E Section (1997) and the second s

4 COM 10 TO id' nifet. े हुए। इ.स. इ.स. इस कर

MATERIAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PRO AFFAIRES A VENDRE

APARIS ET 120 KM AUTOUR RETION GRATUITE PAR ORDINATEUR Vanez, thisphones are desirate CIMI Tel. 227.43.58 Carrie al beheimstern de la 884 ann de l'Immabiliet 27 Die, du, da William, PARS IS

MRASIAU Grand

(引持500番1発度で) STREET, TO STREET, TO STREET, THE STREET, AND STREET,

17° serdt.

ান্ত্ৰিক বৃদ্ধ কৰিছে প্ৰায়েই পুন্ধ কৰি কান্ত্ৰিক ক্ষিত্ৰিক ক্ষিত্ৰ কাৰ্য্য সংগ্ৰামক ক্ষিত্ৰ ক্ষিত্ৰিক ক্ষিত্ৰ বিশেষক কাৰ্য্যক ক্ষিত্ৰ ক্ষিত্ৰিক ক্ষিত্ৰিক A THE CAMPSON WE'S LIGHT OF STREET AND A STR 18° arrdl.

MORTMARIRE - PICALLE The day of the same of the sam TIETIEB n. emaiste DAMENT ETAT CAIME - VERDURE ोर्ग पर स्वत्र स्वत स्वत्र त्र स्वत्र स

アナウンプログル

MEGÈVE « LI galig Alemanas C.A. Mg. Appropria the consultation to the contract of the contra

ा स्थापन विकास है। जन्म सम्बद्धित

MISTS - Piele carry te andi. The second secon M. MOSTE DEPER The state of the s 19 1 1 1 5.900 F le m?

appartam achat

CAGANI CONTRACTOR SERVICES The second second second second

ige arrdi. M. VILLEMAIN Andrea & A. T. Breach, and Market. (Co. 1886). (Co. 18

OFFRES D'EMPLO! DEMANDES D'EMPLOI **IMMOBILIER** ALITOMOBILES AGENDA PROP. COMM. CAPITAUX

\*

Le m/m cal. 27.00

.6,00

21,00

21,00

21,00

ODUCTION INTERDITY

COMPTABLE

Importante Société de Indication de la France pour son de Information de la France pour son des Indications colorada produits chimiques

formation grande écule lus des produits chimiques (MH DE HITE) formation grande écule lus d'expérience industrellu le tention tertile. All possible dans ne tention tertile. All pope le 12, tue de l'isly. Parts (n. 12, tue de l'isly. Parts (n. 14, tue d'isly. Parts (n. 14, tu

INGENIEUR.

TECHNICO-COMMENTAL Formation Grandes Econ Information Grandes Econ Experience minimum i ac Comaissant language de:

Programmation
Systèmes
Bass de domnées
Bass de domnées
Teteratiement et résau

Terestratement et resse Experience de la SSCI « l'animation de Grosse de travail soulaite de Adresser CV déside l LEASE (MFOR

ation offres

Gerialrage Cuprescent Stear paris'en compres-

edatrage, introduk am administration indust

and + corres actualles

A STICK MOLERNY

capitaux ou proposit com

DAUSS DECES COMMON SINGS DERBAY AUTR

demandes

d'emploi

gramme of English Miles

DESSUATEUR P. L.

DIRECTEUR EXPORT

SECRETARIS SENERAL

Marian Marian

anli

ANCHITECTE DOLL

my that he do park to take

Committee to link mg. Paris, Arrane Steet, Ech ne Tito ale Modell S, f. des its ets, 190 Fee

dels implante.

A.P. MC

TRILIX

emploi

La ligne 48,00 11,00 La ligne T.C. 52,62 12,58 36,61 36,61 36,61 32,00 32,00

# ANNONCES CLASSEES

ANNIONCES ENCAPREES DEMANDES D'EMPLOIS IMMOBILIER AUTOMOBILES

7.C 30,89 6.86 27,00 6,00 21,00 24,02 21,00 24,02 21,00 24,02

REPRODUCTION INTERDITE

L'immobilier

appartements vente

1er arrdt. PRES FONTAINE
DES INNOCENTS
Iron, pierre de l. inxuavemer
rimoni: Ascenteurs Studio
Duplex et apparts decores.
INVESTISSEURS GEFIC CTI 723-78-90 poste 230

PYRAMIDES
4 DES INSOLITES
Beaucoup
charme - 160 m2 - TRAVAUX
577-38-38, le matin 79, RUE SAINT DENIS Bette restauration, immeuble Plerre de T., asc. Studos, duplex et apparis livrés entlerement terminés. Sur place ce jour de 14 à 19 houres. Samedi, dimanche de 10 à 19 à. 4° errdL

AU CHUR DU MARAIS 5-7-9, RUE DES TOURMELLES Rénovation de grande quaitte 2-3-4-8 PIECES en duplex Lundi à vendredi, hres bureau et samedi gords-nidi : 274-59-10. LLE-SAINT-LOUIS SENTINE REZIDER-RETINES Stadios rez-de-chaussee, 129.000 F. 315-75-42.

5° andt.

PROVETCIARY
IMMEDBLE RESTAURE
PETIT APPARTEMENT
sur charmants cour trib calme
45 M1 + PETITE PIECE
5 de bains, culsine équipée,
chauffage central, limm., asc.
755-78-37 ou 227-91-45

7000 AFFAIRES A VENDRE A PARIS ET 120 KM AUTOUR

Venez, téléphonez ou écrivez CIM1 Tel. 227.43.58 Centre d'information de la Maison de l'Immobilier 27 bis, av. de Villers, PARIS Tr

BD ST-GERMAIN, Bei imm.
plerre de taille, é p. it confor
Parfait etat - chore de
ponne + cave + asc., 7 ét.
Orientation Sud: 633-18-41. 25, rise TOURNEFORT, part. 2 P., 50 m2, Chartne, confort, poutres. Vendredl de 14 à 18 b. MAUREDT . TEINING

FNAIM

6° arrdt. RUE DES GDS-AUGUSTINS Pptaire vend BEAU 3 PCES en travx. Px. 700.800. Tél. de 14 à 18 h. : (16-26) 68-18-00. HAUTEFEUILLE EC. Médecine 175 m2 CARACTERE ODE. 42-78 - GD STANDING 20, RUE DE TOURNON

Pptaire vd direct, dans mm. 1900, appart, s/cour, 6/7 pieces, 165 m2, tt cft, 2 salies de bains, 4 chb., gde récept, serv., 3° ét. asc., possib, pordess, libér., prix élevé. S/pl. vand. 10-19 h. sam. 10-16 h. 326-82-51 ven. et s. Seul. ( 7° arrdt.

ECOLE Studio, bains, cuis.
Bon ancien - Calme
MILITAIRE 185,000
Crédit possib. Urgent - 579-47-99. AVENUE BOURDONNAIS BEAU 2 P., 2 bains, 150 M2, soleil IMMEUB, DE CLASSE. 1,200,000 Eicher, 359-99-69.

Me Pl. Clichy, propr., ds. imm. raw., splend. 2 P., entr., culs. équ., wc. Exception. 578-41-65. TRINITE, 5 PIECES. 120 m2, entrée, culsine, S. de B., wc., 2 lignes de téléphone, emière-ment commercial ou mixie. Prix 490.000 F. Téléphone; 280-44-95.

CADET MAUBEUGE
2/3 pièces 53 m2 + 9d balcon,
cuisine, bains, refait neuf, tèlèpione, soleit, cairne, Vua dégag.
Prix : 280,000 F. Tél. : 25-87-16
poste 12 ou 235-87-07 la soir.

10° arrdt. République, 45, bd Magente, propriét, vd dans dans bel kmm. P. de T. 3 P., entr., culs., wc., Tel.: 224-02-86, à rénov. Prix 155.00 F. S/bl., 2-49., de 13 15 h., samedi, dimanche, lundi.

11° arrdt

BASTILLE - BEAU 2 PIECES, tt cft, neuf, 155,000 F, long crè-dit possible. — Tél. : 574-35-91.

12° arrdt. 12º - PORTE DORÉE (pris boulevard Sciu-)

4 p. a partir 5.900 F le m2

A visiter sur place samedi
er sur rendez-vous

et sur rendez-vous AMSELLE - 329-78-58 13° arrdt.

BD DE L'HOPITAL, sur jardin, 2 Pièces, 60 m2, pariait état, 5°, ascenseur, soleil. T. : 222-63-22. 14° arrdi.

AV. VILLEMAIN

P. Imm. récent. 270.000 F.
Jean FEUILLADE. 566-00-75.

B, RUE MAISON-DIEU
Prox. av. Su Maine, Imm. neuf
2 P et 2 P. duplez. S/pt. mardi,
thert., jeudi, vendi, samedi de
1 3 19 b. 37-53-53 - 32-04-0
ALESIA, Immemble P. de T. :
vaste at boau 4 Pieces, 140 m2,
galeire, cuisite, 2 wc. grande
5, de B., chauffage Central,
SOLEIL. Vendredi, 73 3 17 n.,
68, AVENUE JEAN-MOULIN.

15° arrdt. YM TOUR EIFFEL

Visit TOUR EIFEL

104-108, but de Grenette

1min. neuf, cuis, équipée, porte
pallere bilnitee interphone
Gardien

4 P. 86 m2 + baicon 25 m2

73,000 F

4 P. 85 m2 + baic, et terrasse
sud - 870,000 F

Venne directe par le propriétaire
ce jour 15 beures à 18 h. 20.
Part, vid appart, de 3, Pièces
(79 m2), dépagements, 2 chor.,
5, de B., séjour av. cheminée,
cuis., dans immeuble rénové.
RUE JUGE. Prix 440,000 F. Tél.
som. 971-45-82, ou bur. 603-37-04.

S/BOIS SOMPTUEUX DUPLEX 400 m2 branch terrasse - Dépendant Garage - 633-08-11, matin 16° SUD Immeunie récent Standing Dernier ét. Living + 2 chores. 2 s. de balas, cuisine équipée. 800,000 F - 764-92-74

16° arrdt

MOTARY
Potatre vd GD 4 P. en duplex.
SEJOUR EN ROTONDE
6 M HAUTEUR SPLAFONDS
5 de baies cuite dans im-ARANTE Rayssant 42 m2
ARANTE Tout confort

S/jardin\_ 230,000 F - 320-73-37. | vendredi, 10, av. A.-Hébrard.

SELECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR

MIRABEAU 3 pces Tt contt. Chff. imm. 425,000 F. 540-78-64 et \$40-73-01 VUE EXCEPTIONNELLE
Potaire vend dans hel imm.
Cadre de verdure, APPT.
5 m2, impecc. tt cft. APP

112 m2 + terrasse 70 .... Parfait etat. 723-38-58. Pierre-In-de-Serble, EXCEPT. apot de 350 m², en duplex : récept. 5 chbr. + apot service, 4 chbr., gd bake. £/2 facades et 140 m² de terras. s/tbit, dernier étage, vue magnif. sur Paris. Après 19 heures : 925-21-45, AV. FOCH, Dern. étage. LUXE, RECEPT. 100 m2 + 3 CH., bns. TERRAS. GAR. ORI : 357-36-66.

17° arrdt. PORTE CHAMPERRET
P. Cais., w.-c., douches, bet
p. framesble. Px 175.009 F.
Larget inclibles - 525-68-30
PONT-CARDINET - LUXUEUX
S Pièces, tout confort, 2 bains,
740.000 F. Téléphone : 267-18-32.

18° arrdt. MONTMARTRE - PIGALLE APPT 4 PIECES - 108 m2 PLUS

ATELIER D'ARTISTE CALME - VERDURE

Bromo-Rostand, 4. av. de l'Opéra 75001 PARIS, - Tél. : 296-01-25.

STATIS 161. : 176-01-25.

ST-GRATIEN PRES GARE
15, 96 m2 + 10 m2 balc., park, ave. 325.00 y compr. 35.00 F

Credit Foncier. - 989-31-74. province Province

MEGÈVE « LES OISEAUX »

A 5 minutes à pied de la vie du village VOTRE APPARTEMENT dans un chalet mégevan, calme et Livraison immédiate.

Rens.: COPRA. 110, r. de Longchamp, 75116 Paris. Tôl.: 504-87-51 - Mime LEUENBERGER.

ANTIBES - Plein centre art. à part. Vds appt résident, pièces, cuis., 1 5. bains. Tél. Téléphone : 929-39-75.

NICE - PRES NEGRESCO vedons directament:
elage superisul?
IAMEUSLE BOURGEOIS
3-4 Pièces, 90 mZ, rénové,
luxueusement. Prix 501.000 F.
FRANCOR, 42, av. Mel-Foch,
NICE. Téléphone: (93) 85-99-31.

appartem. achat\_ URGENT cherche 3-4 PIECES T41. 770-70-79 ou 246-60-69.

Jean FEUILLADE, 54 av. de la Motte-Picquet, 15º - 566-00-75-rech., Paria 15º et 7º, pour bans cileotta, appla tele surfaces et immeubles. Palement comptant.

conventionnes.
Renseignements et ventes
36, av. Guy-de-Maupassent.
071-50-54, tous les jours de
1 à 13 h. at de 14 à 19 |
sout mard) et mercredi. hôtels-partic. Rech. appis 1 à 3 Pces, PARIS, prét. Se, 6e, 7e, 14e, 15e, 16e, 12e, avec ou sans travx, palem. Cot sél. dble, 4 ch., garage, tt cft. chez notaire. - Tél. : 873-23-35. Prix : 560,000 F, T. : 773-64-61.

locations non meublées Offre

**Paris** 

19° arrdt. 85,000 - AV. 15,000 STUDID s. d'eau moderne vrale cuis. equipée av. lentire, ch. cent. Bel imm. 1930. Pres C.R.T.F. et parc BUTTES-CHAUMONT. ideal pour locat, Pataire 720-89-89, postes 17 et 32. Quai lie-St-Louis, exceptionnel luplex décoré, récept., s. a m libres, cuis, aménagée, bains 8,000 F net, S.P.G. 265-05-49. RUE ROCHECHOUART, beeu i P., 120 mz. ontree, calon, s. a hanger, culs... 3 chieres, s. de bains, cab. toll., w. c., ch. de bains, cab. toll., w. c., ch. de pervice. Cave. Tél. Ascens, Edit impecc. 3.000 + ch. 280-48-55. 20° arrdt. Pces culting, Salle de bains le Valentin-Hally, 2.500 F plus charges, Tél. : 387-87-34.

20. Place des Fêtes, gd 4 P., Imm. réc., etg. élevé, tiv. 30 m2 + 3 chor., cuis. cqu., bns, 5. d'eau, plac., cave et parking : 490.000 F. T. 306-03-45, 208-37-03. MONTPARNASSE, Ires Deau studio tt cit, imm. ni. tres raime, baic. y et., park., gd paie vitre. Ideal jeune capro 1.600 F net. 666-13-50. 78 - Yvelines 1.600 F net. 606-13-50.

M\* PLACE-DES-FEES
face sortice COMPANS
près magasin RADAR
immeuble neuf de standing
3 pièces, 71 m2, 1880 F
4 pièces, 108 m2, 2,750 F
7 pièces, 108 m SAINT-CYR-L'ECOLE pres commerces et ecoles p tout confort, loggia vitre parking. Tét. 950-01-00, VERSAILES Résidence Grand Siècle Imm. p. de t. 4 P. 116 m2 cave, pork. 2 vost. Libre d'occupation. Prix 800,000 F. Tel. : 742-20-70.

92 Hauts-de-Seine PONT NEUILLY - PUTEAUX LE FRANCE, 5 Pièces, 2 bains, lerrasse, 150 m2, parkings. Prix 1.000.000 F. Téléphone 380-45-10. SURESNES - MONT-VALERIEN recent, standing, dernier étage, vue imprenable, en duplex, double living, 3 chambras, 135 m2 + 85 m2 terrasse. Prix 990,000 F. FAC > : 329-33-30. BOULOGNE - Recent, grand
3 P. standing, solell, balcon.
Prix lotal 395.000 F.
Urgent. Propriétaire : 766-49-94.

ST-LOUD MAGNIFIQUE double exposition, beau living, entree marbre 7 m2, balconterresse 24 m2, box, cave. SOFIAM - 602-97-72. DIPLOMATE rech. appl de récept. 7, 16 Nord ou 8. 742-62-65. SECRETAIRE de direct, rech, studio ou 2 P. appartement. Tél. : 606-13-50. SAINT-CLOUD BORD DE SEINE OCCUPES

parisienne TRES BON IMMEUBLE

Property of the control of the c BOULOGNE pres BOIS PIECES occupé, 100 m2, CONFORT - 727-22-46.

CONFORT - 727-246.
COURSEVOIE (pres transports)
Sié potaire vend ds San imm,
rénové très beau 2 Poes, entr.,
cuis. équipée; bns; w.-c., ét. neef
Location/gestion assurées.
125.000 F; Tél. 725-82-88 locations BOILLOGNE BOIL sél., 2 chbres, étg. élevé, baic., solell, box, 445.000 F. 663-66-08.

MEUDON-LA-FORET, imm. réc. magnifique 4 P. culs., cft. 86 m2 + terresse baic. 310 000. Facil 736-06-05. Paris

Yal-de-Marne VINCENNES, Residentiel, près métro, bois, R.E.R., belle restauretion, immeuble, ascenseur, shaffage central, interphone; STUDIOS depuis 103.00 F; 2 Pièces, depuis 103.00 F; livrés entièrement terminés, Visite sur place ce jour, samedi et dimanche, de 10 à 19 heures, 20 avenus Franklint Ropsevos.

BORD LAC

D'ENGHIEN

constructions

neuves

6/14, RUE DE LEIBNITZ CHAMBRE, 2 P., 3 P., 5 P. Terminės loggias. Nouveau pret PIC. S/pl. lundi 14-19 l 359-63-63. 627-06-49.

CHATOU

PAR F.R.
HAMEAU
DE L'AMANDIER
Petit imm. 3 ét., toiture
ardoise. Chaut. individuel,
du studio au 4 pieces,
de 140.00 F à 375.000 F
terme et définitit. Prèts
conventionnés,
Rentalmentents et ventes

8, svenue Franklin - Roosevell GEFIC - CTI - 723-78-90. 95 - Val-d'Oise Spiendide APPARTEMENT de 197 M2 - LOGGIA DE 24 M2. Bruso-Rostand, 4, av. Opéra, 75001 PARIS, Tél. : 296-01-25.

9e BUREAUX MEUBLES A LOUER Tel.: 770-35-85

**Boutiques** MORSANG

Centre comm., vd pas-de-port ts commerces, % m2, dont 8 m de vitrine. Tèléph. : 904-39-06 fonds de

commerce Ball à céder, tous commerces, RUE ROYALE 250 m2, 2º étage sur rue, Téléphone : 265-28-47.

immeubles :

ACHÈTE EN 48 HEUDES Immeuble libre Paris ou périphérie. Tel, M. Gérard 563-11-40 (héures bureaux). C.F.I., 8, av. Hocha, 75008 Paris

échanges

Echange 23 p. 60 m2 & arrott 1,200 F contre 45 p. 6 arrott TEL. ; 633-99-44

Monde sont reçues par téléphone du lundi au vendredi

au 296-15-01

propriétés

94-ORMESSON. Je vends pavil.
4 peces, cuis., s. brs., cab. tori., 2 w.c., gerage, terr., 250 mg.
prix, ctre contin., Px. 421 000 F.
Vis. ts tes jrs., 933-50-25, 576-12-99.
MALAKOFF pres Metro, solide
contir., s/cave, 6 P. cuis., s. de
ors., ge\_ct., jerd., gar., 2 vent. Vends maison 3 apparts (LE D'OLERON (17), 800 plage, 150,000 F. Tcl. (16-47) 6-23-21 ou ecrire no 7.45 HAVAS, 37047 TOURS CEDEX. ., gd cft., jard., gar. 2 630.000. FAcilit. 736-66-65.

ST-REMY-LES-CHEVREUSE 78 pavillon neur, jamais hobité, sur 1.080 m² terrain, entrée, culsine, salon, sallo à mang. 4 ch., s. de bris, s. d'eau sur qui sroi. Prix: 480 000 F. C.1.7.
Tőléph.: 050-03-26 ou 050-98-01.

villas BOURG-LA-REINE

pavillons

Caime, pres centre, très residen-tiet. Living 40 m2, saton 16 m2, 1 chambre 35 m2 + 5 chbres, 2 salles de balos, 3 w.-c., garage 2 vett., chauft mazout. Terrein 1,300 m2 - 1,800,000 F. L'HAY-LES-ROSES L HAI-LL-RUJES
Living 55 m2, 6 chbres. 3 s. d
bans, sous-sol complet, seunt
salle de jeux, chauffage mazou
Jardin 1.250 m2 clos de muri
Garage Prix 1.000.000 F.
LETRANGE 106, evenue du
Genéral-Lecterc.
92 Bourg-la-Reine - 663-42-45.

maisons de

campagne non meublées 58-NIEVRE, ds BOURG, maison 26-NIEVRE, ds BOUNE, maison 4 P., greaier, cave, cour, eau, 61ectr. PRIX: 60.000 F. 89-YONNE FERMETTE tr. bon 6t. 51.000 m.2, 3 P. + gdes dép. grenier, cave, eau, élect. S/pl. 125.000 F. (16-86) 52-76-15.

fermettes

180 km PARIS ds belle REGION valionnée FERMÉTTE à restaurer, belle CONSTR. pierre, 2 P. av. cheminee pierres, gdes départementes, grenier, lardin, Pr. 60.000 F. CAB. BOUVRET, 27, av. GAMBETTA, 89-JOIGNY.

Tél. (16-86) 52-19-44.

Reste du TREPORT Région AUMALE Ancien

FINAL EN L habitable de suite, grand séjour rustig. + 3 pces, grenier amén., ceiller, terrain 1.000 m2.
Prix 10.000 avec 20.000 F cpt., 50MBIM - 483-36-35

terrains

RUEIL-MALMAISON Dans parc du châteu, terrain de 2,600 m² env., constr. avec petite maison (sê)., 2 ch.) pari, état pouv. être amêl, ou garder en maison de garden. Après 19 h. : 926-21-45.

Après 19 h.: 926-21-45.

Propriétaire va terrain d'angle à Limell-Brávannes, 3-500 m².

Tel. 630-14-36 pour lous renseig.

CROISTY-SUR-SEINE

Reste 7 TERRAINS de 300 m².

Faç. 28 a 30 m. Entièr, viabills, PRIX T.V.A. INCLUSE
AGENCE de la TERRASSE
LE VESINET - 976-98-90

TERRAIN 900 m². - 5' gare
Secteur arborisé et résidentiel

522-38-20

GROUPE NEGOFIA
rech. terrains toutes région
outes superficies pour créati
le LOTISSEMENTS. Paieme

de LOTISSEMENTS. Palement complant au meilleur prix, 39, rue des Mathurins, PARIS-B. Téléphone : 266-57-22.

A 12 MINUTES A PIED DE LA STATION R.E.R.

LE VÉSINET - CENTRE

A VENDRE
EN EXCLUSIVITE
Les Gardes (19), sortle bourg
mals. anc. à restaur., 3 P.
2 débarr. cave, grenier, jardir
au midi, panoram. 406 m2.
45.000 F (+ trals).
Tél. (41) 62-05-07, de 9 à 10 h EMBASSY SERVICE rech. du studio au 6 P. Paris et ville banlieue Ouest. Pplaire directem. 265-67-77.

A VENDRE DANS L'YONNE
100 km de Paris
Maison de campagne, it confort.
Granges, ceiller, cave voôtée,
jardin 25 nr2. Prix : 20,000 F.
Cab, RENARD, Pont-sur-Yonne,
Têl. : (86) 67-02-73. Région

Pour Siés européennes cherche villas, pavillons pour CADRES Durée 2 à 6 ans. 283-57-02. Particuller cherche Pavillon

locations

Demande

*Paris* 

louer, région indittérents dans nrayon de 30 km autour de Paris. A compter du 19-79. crire M. GOMOT, résidence du Mail, 156, Avenue Thérèse, 74420 Le Plassis-Trévisa.

meublées Demande

SERVICE ETRANGERS
Pour Cadres muttes Paris
rech. du STUDIO au 5 PCES
LOYERS GARANTIS par Ste
ou Ambessades. 285-11-86.

ON Ambassades. ARP 11-90.
INTERNATIONAL HOUSE rech. du STUDIO au 8 P.
Pour cadres Etrangers garan par Banques ou Ambassades 553-84-23. bureaux

92 LEVALLOIS imm. de burx occupés, rapport 40.000 F ann. Prix : 450.000 F. T. : 754-84-92. 14ª Montparmasse - Raspall 14ª Imm. recent it confort. 110 m2, 4 bureato + piece archives, 3 lignes téléph. Ball 3-5-9. 7.000 F mensuel. • 498-53-42. 1 à 20 BUREAUX 15 quartier Locations sans pas-de-porte MAILLOT 293-45-55 ST-LAZARE 293-45-55

A LOUER 7 BUREAUX rénovés 125 m2, 3 lignes tél., tres clairs, 508-97-60,

VIARILISES
DE 600 M2 à 1.308 M2.
Pour villas résidentielles A CROISSY

Pour tous renseignements : samedi, dimanche 14 h. à 19 h. ROUTE DE SAINT-GERMAIN, ou Bruno-Rostand, 4. av. Opéra, 75001 PARIS. Téléph. : 296-01-25

châteaux

TOURAINE SUR 80 HA
CHATEAU 197, 167 s., 30 Pces
resiguré, 6 tours, 7 donion, dép.
douves, écurles, chasse, pêche.
Atternissage avions possible.
PRIX : 2.500 000 F.
MAT IMMOSILIER, 933-22-27.

domaines ORNE 200 HA Chatenu haras, păturages, piscine, tenn étăng. Tel.: 4441-51-71.

les annonces classées du

de 9 h. à 12 h. 30 - de 13 h. 30 à 18 h.

A VENDRE YONNE, 160 KM PARIS BUC 2 KM VERSAILLES PROPRIETE SON M2 HABITABLES. Environnement boise. Telephoner: 950-81-00. LOIRET, 160 KM PARIS

ST-GRATIEN Plein Contra Maison maîtres (ancienne ferme aménagée) Maison gardien - Belle grange - Sur 10 ha. Me CAUQUY, 45420 Bonny-s/Loire, T. (39) 31-50-21. CARACTERE, 6 p. dt une 40 m2 Ideal profess. Jardin 750 m2. Remise 45 m2, garage. Prix 750.003 F. - Tél. 984-31-74. CLAYE-SOULLY (77)

CLATE-NUTILL!

O km Paris, proc. thes commod.

C E S., lycée, comm. ds village.

O'LLA récente commonant de

Dizinoled hall d'entrée, séjour

in L 40 m2, avec cheminée,

Jaste cui, aménagée, 4 chores,

is de bas, 2 w-c., chauff. cen
aste cui, aménagée, 2 chores.

Aste de bas, 2 w-c., chauff. cen
gardique jardin floral de 700 m2.

AFFAIRE IMPECCABLE

Prix: 300.000 F.

propriétés propriétés

1) 190 ha dont 145 ha FORET et 7 ha ETANG.
2) 145 ha dont 65 ha FORET et 8 ha ETANG.
Belles chasses, petit et gros gibiera. PROPRIÉTÉ

JURA près FRONTIERE
SUISSE
tout ou partie d'une proprieté
UNIQUE EN FRANCE
LAC de 100 ha tres possonneux,
terrain de 5 ha, gés chaiers
it contt. Tennis. Plage privés.
Parlai pour expeliazion touristique ou sportiue. Renseignem.
sur demande à Société AGID,
ill. p. Dupot Parlés p. 94-15.

ORI: 957-18-50

CŒIR DES CORBIÈRES DED LUMBICKED
injentide résidence luxe, vue
injentide résidence luxe, vue
injentide, 500 m² bătument, tr
confort, selle de jeux, soiaritum,
tennis, piscine, sur 70.000 m²
terrain, avec petit ac.
Prix 1.370.000 F, iacilites.
AVIS 4. rue de Verdum,
CARCASSONNE
16) 68-25-03-91 Paris 274-24-65

ORI: 957-18-50

UR 6 F N T

Skm OUEST PARIS, magnique praprièté 8 P., piscine
Chauttee, 5.000 m2 berrain.

Chauttee, 5.000 m2 berrain.

GISORS TEL (16-32) 55-66-20.

ORI: 957-18-50

WM NOTRE-DAME - PPTE
pariete, selu, gren.
salon, cuis. 7 ch. 5. eau, gren.
salon

### MINISTÉRIELS **OFFICIERS**

Vente s/szisie immob. su Palais de Justice d'EVRY, rue des Maxières, le MARDI 20 PEVRIER 1979, à 14 h. UN APPARTEMENT

à YERRES (Essonne)

5. RUE DES PRIMEVERES
Bât. E. 3º étage avec cave et parking.
MISE A PRIX: 20.806 FRANCS
Consignation présiable indispensable
pour enchérir. — Renseignements:
Mª TRUXILLO et AROUN, avecats
associés, 51, rue Champlouis. È Corbeil-Essonnes. T. 498-30-26 - 496-14-18.

**ET VENTES** PAR ADJUDICATION

Vie e/Saisie immobiliere et e/Surenchere, pal. Justice Bobigny Le Mardi 13 fevrier, à 13 h. 30 - 22 19 Lots LOCAL COMMERCIAL et APPARTEMENTS de 3, 4 plèces le tout dépendant de l'ensemble immobilier situé place Carnot n° 6 à 12, rue J.-P.-Timbaud sans n°ROSNY-SOUS-BOIS (93) et 10 à 30, rue du Général-Gallieni a ROSNY-SOUS-BOIS (93) Mises à Prix : Local colai : 339.600 F - Appartements de 192.500 à 286.550 F TOTAL DES MISES A PRIX : 2.193.400 FRANCS S'adr. à PARIS à : Me STADELHOFFER, avoc., 15, av. Président-Wilson

Vente sur saisle immobilière et sur surenchères an Palais de Justice à BOBIGNY, le MARDI 13 FEVRIER 1979, à 13 b. 30 - EN DIX LOTS APPARTEM. de 3, 4, 5 pièces - Chambre dépendant de l'ensemble immobilier 10 à 30, rue du Général-Gallieni 6 et 12, place Carnot et A ROSNY-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis) Mises à prix de 45.000 F à 250.000 F (total des mises à prix 1.892.990 F)
S'adresser à Mª Y.-F. GUIBERT, avocat à Paris, 52. bd Maleaherbes;
Mª MUCHEL, administrateur judiciaire. 206-208. r. de Rivoli; Mª André-J.
GUIBERT, avocat, 52, bd Malesherbes; et pour visiter Mª THERON et
KUTARBA, huissiera, 9, rue Saint-Claude (93) ROSNY-SOUS-BOIS.
tél 528-29-67; et à tous avocats postulant près les Tribunaux de Grande
Instance de PARIS, BOBIGNY, NANTERRE, CRETEIL et PONTOISE.

54, DE STANCINE, M. MICHAEL SIMILIBRITA JUNE, 2007-8, 1. LE TOMES ET À ROSNY-S/BOIS À : M. ETTENNE, avocat, 11, r. Général-Leclerc, et pour visiter : M. THERON et KUTARBA, huissiers, â, r. St-Claude, tél. 328-22-67, et à ts avocats postulant prés les tribunaux de grande instance de PARIS, BOBIGNY, NANTERRE et CRETEIL et PONTOISE.

Vente sur saisie immobilière su Tribunal de Grande Instance à Paris. le JEUDI 22 PEVRIER 1979, à 14 henres - EN UN LOT UN IMMEUBLE de deux étages sis à PARIS (11e) 8, passage de Ménilmontant et 2, rue Victor-Gales (anciennement cité des Blouets) MISE A PRIX: 300.000 FRANCS Pour tous renseignements s'adresser à M° Jacques SCHMUDT, avocat, 17, rue Paraday, 75017 PARIS, tél. 227-71-10; et sur place pour visiter.

Vente au Palais de Justice à Evry (91), le mardi 27 février 1979, à 14 h. PROPRIÉTÉ à DOURDAN (ESSONNE) Lieudit « Les Petits-Prés » - MISE A PRIX : 150.000 F S'ad. S.C.P. ELLUL - GRIMAL, avocats - Tél. : 077-96-10 rue du Village à EVRY (91), et sur place pour visitet,

VENTE S/LIQUIDATION DE BIENS au PALAIS de JUSTICE à PARIS le JEUDI 22 FEVRIER 1979, à 14 heures - En deux lots

Premier LOT DIVERS IMMEUBLES à BRUNOY

et à YERRES (Essonne) consistant en diverses PARCELLES de TERRAIN dont l'ensemble CONTEN. de 23.137 m2 à BRUNOY «Ilé de Brunoy ». rue de la Poste, n° 8, 10, 12, 22, 24, 28, ans 28 et 30, et rue des Etengs, sans auméro.

de BRUNOY, avenue du Château-de-Boulins n° 1, r. Château-de-Boulins n° 1 ter. avenue du Château-de-Boulins n° 22, 24 et 30.

MISE A PRIX : 2.000.000 de FRANCS

Deuxième LOT UN IMMEUBLE sis à BRUNOY

(Essonne), 35, rue Charles-Christofle dénommé « FERME DE SOULINS », codostré pour 2.924 m2

MISE A PRIX: 2.000.000 de FRANCS S'adresser : Me Bernard de Sariac, avocat à Paris, 70, avenue Marcagu (720-82-38) ; Me Touraille, avoc. à Paris, 48, r. de Cichy; Me Moreau, avoc. à Paris, 1. r. Georges-Berger; Me Ferrari, ayad. à Paris, 85, rue de Rivoli ; Me Perrot, ayad. à Paris, 144, r. de Rivoli ; Me Pavec, synd. à Paris, 169, r. Quincampoix, et à lous avocate sercçant pr. les tribunaux de Paris, Bobigny, Nanterre, Creteil et Pontoise, - Pret poss. du Credit Fonc, de France et de la Banque Grindlay Ottomane.

THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH A VENDRE CARL STATE OF THE STATE OF THE

WINCHE PARKINGS

### La place des Vosges sauvée des voitures

Il y a une dizaine d'années, M. Edmond Michelet, alors ministre des affaires culturelles, obtensit des crédits soéclaux pour que les immeuremis en état et qu'il soit procédé Aujourd'hul, on peut considérer que plus de la moitlé des admirables pavillons qu'en Henri IV fit construire sur arcadas es rangés en carré, nouf de Paris, sont restaurés, mais il reste un problème à résoudre : celul du drilatère, seul espace vert des troisième et quatrième arrondisse

Au dix-septième siècle, ce jardin n'existait pas, et le large espace qu'il recouvre était vide et nu, mais entouré d'une très belle arille de let forgé assez basse, œuvre du serrurier Michel Hasté. Une statue en bronze de Louis XIII avait été placés au centre de la place en 1639. Jus-

### S.O.S. PARIS: pitié pour Bercy et le marché Saint-Quentin.

L'association S.O.S.-Paris est hostile à la création d'un centre omnisports sur le terrain des entrepôts vinicoles de Bercy, dans le 12º arrondissement. Elle estime que le site de Bercy, les allées plantées et les pavillons des marchands de vin méritent des marchands de vin méritent d'être préservés, même si on donne à cet espace une vocation sportive. Deux options aont possibles : « Une option afairiste, qui consisterait à vendre du sport professionnel pour alimenter un commerce spécialisé. Une option parisienne, qui serait de mettre cet espace à la disposition de la jeunesse de Paris et d'alentour pour s'entraîner et se détendre, ce qui n'empècherait pas de temps en temps, d'y organiser des compétitions à une échelle raisonnable. »

D'autre part, S.O.S.-Paris à

D'autre part, S.O.S.-Paris présenté un projet de réhabili-tation du marché Saint-Quentin, boulevard Magenta (10°), qui doit être remplacé par un ensemble neuf (crèche, saile de sport, mar-ché au rez-de-chaussée). qu'en 1783, époque où on planta so qui furent remplacés peu après par l'harmonie que formaient les pavillons de brique et de pierre.

de planter un iardin public. En 1819. on avait remplacé la statue de bronze de Louis XIII par l'effigie en marbre blanc qui ome toujours le centre du jardin. Enfin, une très médiocre grille en fonte rempisca la très belle œuvre de Michel Hasté, disparue elle aussi dans la tourmente révolution-

Des habitants du quartier viennent de se réunir sous l'étiquette des « Usagera de la place des Vosges pour alerter l'opinion sur l'état de délabrement de la place. C'est un fait que le square Louis-XIII présente un aspect assez désolant, maigré les tilleuls plantés il y a quelques années pour remplacer les ormes qui avaient dépéri : les pelouses sont saccagées, la décoration florale n'a pas été renouvelés et à l'extérieur des grilles des voltures stationment souvent our plusieurs files.

L'aménagement de ce jardin public présente, il est vrai, quelques difficultés. C'est, comme nous l'avons dit, le seul espace vert de l'arrondissement oquvent être utilisé comme terrain de jeux par les enfants, ce qui réduit d'autant la possibilité de planter des massifs floraux. En outre, si comme l'envisage la municipalité de Paris, on aménage la place des Vosges en secteur piètonnier sur trois côtés, il faudra bien songer à construire un parc de stationnement.

Le projet qui est à l'étude à la mairie de Paris prévoit que durant les travaux on ne touchera pas aux plantations existantes et que les trémies d'accès seront situées hors de la place dans le carrefour formé par les rues de Turenne et des France-Bourgeois. Enfin. Is municipalité de Paris a l'intention de doter le jardin de nouveaux bancs de pierre et de faire pousser une pelause, le long des tilleuls nouvei-

transporteur, ça c'est intéressant.

qu'il peut partir en confiance.

sommes.

ANDRÉE JACOB.

A PARIS DANS LE SEIZIÈME ARRONDISSEMENT

### L'expérience de zone piétonne dans le quartier de Passy est pratiquement abandonnée

Le maire de Paris a prati-quement décidé, le 7 février, de renoncer à l'expérience de quartier pléton mis en place le 15 novembre dernier à Passy, dans le 16° arrondissement de Paris.

Il indique dans un communi-qué la solution suivante : « Réou-verture immédiate de la rue de Passy et de la rue Guichard à Passy et de la rue Guicharo a la circulation automobile normale; mise en vole piétonne définitive de la rue de l'Annonciation entre la piace de Passy et la rue Lekeain; maintien des trottoirs élargis dans le premier tronçon de la rue de Passy et réalisation progressive de nouveaux aménagements de trottoirs et de chaussées en direction de la piace de Passy afin de parvenir la place de Passy afin de parvenir à une continuité visuelle dans ce

à une continuité visuelle dans ce secteur; mise au point ultérieure, en concertation avec les intéressés, de nouvelles expériences limitées dans le temps.

Ainsi s'achève la longue bataille qui dans le quartier avait opposé partisans et adversaires de cette expérience et qui notamment avait mobilisé dans des camps opposés deux êlus U.D.F. de l'arrondissement, M. Gübert Gantier étant contre la zone piétonne, M. Georges Mesmin pour. Ce dernier a d'ailieurs réagi par avance M. Georges Mesmin pour. Ce der-nier a d'ailleurs réagi par avance-contre la décision de M. Chirac, en déclarant que les intentions du maire se déclarant favorable aux rues piétonnes n'avaient « pas tenu devant la prémière vague de résistance des commerçants ».

### ENVIRONNEMENT Nice : pas de pétrole dans le

Et si on parlait un peu de nous!

pour se garantir entre eux, c'est trop banal pour que l'on en parle.

port. — Il n'y aura pas d'appon-tement pétrolier dans le nouveau port de Nice. Le projet a été écarté. C'est ce qu'a indiqué M. Jean-Jacques Robert, président de la chambre de commerce des Alpes-Maritimes, pour répondre aux inquiétudes exprimees récemment par le docteur Rou-bault, conseiller municipal et pré-sident de Nice-Ecologie. — (Cor.)

Le cabinet de M. Chirac justifle la position de cebri-ci dans un texte, qui précise notamment : « Le maire de Paris favorable au développement des voies piélonnes dans la capitale rappelle qu'à la demande de la commission de la du setsième arrondissement il avait décidé qu'une expériènce piétonnière suivie d'un bilan pré-ct sera tentée dans le secteur de la rue de Passy. Le maire se féli-cile que cette expérience se soit déroulée dans un esprit de concerdéroulée dans un esprit de concer-tation très large avec l'ensemble des intéressés dont les opinions ont été régulièrement recuellies. Près de 80 % des personnes inter-rogées ont manifesté leur intérêt pour ce type de méthode expé-rimentale. A l'issue du bilan dressé dans des conditions très objectives par la direction de la voirie, il est apparu que les avis restaient parlagés et en par-ticulier qu'une majorité de commerçants demeuraient hostiles à la mise en voie piètonne défini-tive.

» Soucieux de tenir compte de ces résultats et après avoir consulté à nouveau le 5 février la commission d'arrondissement, le maire de Paris a décidé de suivre pour l'essentiel les conclusions de

### Les Annales de la recherche urbaine

Recherches et débats Nº 2 - jazvier 1979 - 30 F Les villes nouvelles de la région parisienne. Ou projet politique à la réalisation. J.-P. ALDUY. L'expérience des villes nouvelles. Réponse à J.-P. Alduy J.-E. ROULLIER.

La recherche sociologique: pourquoi? J. DREYFUS. Abonnement : 4 numéros, 100 F. En librairie ou 74, rue de la Fédération, 75015 PARIS.

Il y a peu de chance que le Monsieur qui parle dans le poste ait envie de parler de nous.

Que 1.000 professionnels du voyage s'unissent, comme les agents de change, les notaires,

On parlera bien sûr du krach de certains de nos confrères, des problèmes posés par rel

Mais parler de ceux qui se dévouent et qui œuvrent véritablement pour le consommateur,

Puisque l'on est decidé à ne parler que des trains qui arrivent en retard, des affaires qui

Et cependant, en achetant ses vacances dans une agence de voyages membre de l'Association Professionnelle de Solidarité, le consommateur est garanti pour l'argent qu'il dépose et, en plus, est certain de pouvoir partir ou revenir quelque soit la destination, le prix du voyage ou sa durée.

c'est au fond tellement banal qu'il nous faut parler de nous, pour que le public sache que nous existons et

déposent leur bilan, etc. nous prenons le parti, aujourd'hui, de dire qui nous sommes et pouquoi nous le

BONNES VACANCES! MERCI DE PARLER DE NOUS.

APSAV 4, rue Villaret de Joyeuse 75017 Paris - Tél. 755.61.20

# Nord-Pas-de-Calais

# La décision d'agrandir la centrale de Gravelines a surpris les responsables dunkerquois

De notre correspondant :...

Dunkerque. — L'annonce de l'extension de la centrale électronucléaire de Graveline (I) a été
accueillie avec beaucoup de surprise dans la région de Dunkerque. On s'attendait certes depuis
des mois à une décision concernant les tranches 5 et 6, bien
que l'on ait parlé dans les
milieux les plus autorisés de la
« saturation du site » avec quatre
réacteurs de 900 MW. Le premier
doit être couplé au réseau le
1<sup>er</sup> juillet de cette année, le second
est en voie d'achèvement, et les
deux autres en construction. Les
deux tranches suivantes, dont la
section locale de Perspectives et
Réalités préconisait dernièrement
la réalisation, seraient des unités de 1300 MW. tés de 1300 MW.

La surprise vient de ce que'cette annonce ait été faite au lendemain de la visite à Gravelines du ministre de l'environnement. M. d'Ornano (le Monde du 7 février). Interrogé par le maire d'une commune proche de la centrale sur l'éventualité de cette extension le ministre avait extension, le ministre avait répondu : « Ce seruit une erreur de prendre aujourd'hui uns déci-sion qui doit intervenir dans cinq ou six ans. Chaque année apporte des informations complémentai-78\$. Þ

Le 11 juillet 1975, le conseil régional avait adopté une déli-bération conditionnant l'extension de Gravelines à l'approfondissement des connaissances sur les effets de rejet en milieu marin. La décision des pouvoirs publics intéresse de nombreuses firmes et entreprises de travaux publics touchées par l'achèvement des chantiers du littoral nord; les milieux économiques du littoral Dunkerque-Calais espéraient aussi l'approne du cheix d'un site vol-Dunkerque-Calais espéraient aussi l'annonce du choix d'un site voi-sin de Gravelines (Offekerque) pour la création de la seconde usine européenne d'enrichisse-ment de l'uranium, mais il s'avère que le projet COREDIF est main-

(1) Cette décision a été prise ap cours d'un conseil restreint réuni le 8 février à l'Elysée. Il a aussi été décidé d'accélèrer la construction d'un second réscheur à Catémom, en Lorraine.

L'annonce de tenant suspendu à la décision des nouveaux responsables de l'Iran financièrement très engagé dans EURODIF et dans cette seconde

### MARC BURNOD. La réaction des syndicats

et des écologistes La C.F.D.T. indique dans un communiqué: « Au moment où la construction de centrales électriques, au charbon, au gaz ou hydrauliques devient indispensable pour la sécurité, l'approvisionnement électrique du pays, le président de la République s'obstine à parier sur le tout nucléaire tout électrique.

M. Jean-Clande Casanova. l'un

M. Jean-Claude Casanova, l'un des animateurs de l'Association de défense de l'environnement du littoral Flandre-Artois, conteste les arguments avancés pour jus-tifler la relance du programme

« Le nucléaire ne crée pas d'emplois stables dans la région, ou très peu. A capital équivalent, les autres sources d'énergie créent davantage d'emplois ; le nucléaire davatage d'emplois; le nucleare ne permet pas de faire face ra-pidement à nos besoins énergé-tiques parce qu'un chantier de réacteurs dure sept ans et que le programme électro-nucleaire consommera jusqu'en 1988 plus d'électricité qu'il n'en produira. M. Jean-Claude Delarue, l'un

M. Jean-Claude Delarue, l'un des porte-parole du mouvement Europe Ecologie, a notamment déclaré : « Nons condamons la décision du président de la République pour trois raisons. L'accèlération du programme nucléaire est décidée une fots de plus eans consulter les populations intéressées. Les risques du pari nucléaire ne sont toujours pas éliminés : le problème des déchets n'est pas résolu et les effluents d'une centrale comme celle de Gravelines préoccupent les populations riveraines du Pas-de-Calais. En j'in, l'indépendance énergétique de la France n'est nullement assurée par le recours au nucléaire.

Monde

mise en règlen

pourrait perme

pour pelletete im

a 多点的形式 **对效** 

a March Both 10

de marte de ma

CONTRACTOR OF

ATTEMPT ON THE LAND.

· 八·李明是在中央 中央 1

युन्तर दश्य प्रश्नायीकार्ति है दिन पद्म हैला अध्यक्तियान हिंद परिकार सम्माननार

o augraniska Denis de 1400e

48 (2 N M M M

L'évelution

Arale de Gravelin

**Jes** dunkerquois

at suspendu à la décision : deux responsables de l'in-de l'indérement très engage to subject dans cette son

reaction des syndical

et des écologisies

CFDT indique dam des contraction de la report la sécurité, l'apprendent de la République de Républic de partier sur le telectrique de la Républic de partier sur le telectrique.

Jean-Claude Casapure

Jean-Claude Casanora

Actimateurs de l'Associa Mensa de l'environnement Serie Flandre-Artois, con Arguments avancés pour

is relance du progra

Le nucléaire ne tre : plois stables dans le m nes peu. A capital equin.

matres sparres d'energie et matres sparres d'energie et matage d'emplois : le mate permet pas de faire les matres à nos besons au

sterrs dure qu'un charte

mogramme é estro-use commers uguen mil cetricité que ven me

L Jean-Charle Delara

Moste-parcie du morre de Ecologie, a nome de : «Nois condenne des du prémient de les

os du préndent de les pour trois raisons, m

te de se les elle

1.0.00

**Mags** tropy action is a

Clanes.

Casocia-

i est rer-

e par ici

enaieur.

KINDOS EL

mines QUI

naous le

7 2 E

MARC BURNON

Comme l'on s'y attendait à Saint-Etienne, le tribunal de commerce de Lyon a décidé, mercredi 7 février, de déclarer Manufrance en état de règlement judiciaire. La décision à peine connue, le personnel de l'entreprise a cessé le travail et s'est rendu devant la préfecture de Saint-Etienne. Une délégation intersyndicale a été reçue par M. Georges Badault, préfet de la Loire. Afin que la reprise du travail jeudi puisse « s'opèrer normalement sans que personne ne s'y oppose . une - garde de nuit

Commentant la décision du tribunal de commerce, le P.-D.G. de l'entreprise, M. Mestries, a déploré que le délai qu'il avait demandé ne lui ait pas été accordé. « Je souhaitais en effet que cette décision soit repoussée

Lyon - La décision du tribunal de commerce de Lyon de mettre fin, mercredi 7 février, à la mesure de suspension provisoire des poursuites dont il avait fait bénéficier la société Manufrance le 31 mai 1977 n'a surpris personne. Pas même la municipalité de Saint - Etienne, actionnaire prépondérant, ralliée peu ou prou, et sans le dire, à cette mesure qui

sans le cure, a cette mesure qui permettra peut -être de sortir enfin d'une situation inextricable. Compte tenu de la dégradation financière au cours de l'année 1978 — pius de 105 millions de francs de pertes alors que le compte d'exploitation prévisionnel des curateurs prévoient 22 millions de compte des curateurs prévoient 22 millions de la compte des curateurs prévoyait 22 mil-lions — et de l'état de sa tréso-rerie au début de l'année 1979 la paye de janvier a été décalée au début février pour reporter d'un mois le palement des charges soriales — cette issue était quasi-inéluctable (le Monde daté des 4-5 février). Certes, le P.D.G. conservalt la possibilité de déposer à tout moment le bilan de l'entreprise, mais, élu le 23 janvier avec l'assentiment de la — les grandes lignes d'un nouveau plan de sauvetage. Mais comme, par ailleurs, un délai supplémen-taire risqualt fortement de faire tomber Manufrance sous le couperet de la liquidation des biens, les juges consulaires ont voulu-sans doute éviter le pire.

Le jugement dont le président francs à l'entreprise ». Rigot a donné lecture mercredi, en début d'audience, tire un trait est en état de cessation de paie-

des locaux » a été assurée par cent quatre-vingts volontaires, à la demande de la C.G.T.

jusqu'à la présentation d'un plan de redressement que je m'étals augagé à présenter pour la mi-février. Je regrette que le tribunal n'ait pas tenu compte de mes vœux, car cette décision pourrait

De notre correspondant régional e pourront œutrer librement », seront neanmoins assistés d'un juge commissaire et de cinq syn-dics (1). Les juges lyonnais consi-dérent que la satuation ainsi faite à Manufrance ini offre des possi-bilités nouvelles de redémarrer. Les moyens financiers néces-

suires et le partenaire indispen-sable ont beaucoup plus de chances d'être trouvés dans le codre du réglement judiciaire », expliquent-ils. Par le jeu de la création d'une masse, des avances peuvent être faites avec garanties, et les partenaires éventuels qui se présenteront «pourront être conjortés par le tribunal». « Il est permis d'espérer, dit encore le jugement, on une me plusieurs sociétés qu'une ou plus ieurs sociétés d'exploitation pourront être créées et permettront à la société de présenter un concordat.»

Les raisons qui ont amené les magistrats à prendre leur décil'entreprise, mals, élu le 23 janvier avec l'assentiment de la Le premier : le plan n's pas été
municipalité stéphanoise, fi était respecté — pertes excessives,
moralement et politiquement absence de partenaires et de
concours financiers. Le tribunal déplore aussi la démission de la déplore aussi la démission de la déplore aussi la démission de la Société générale des coopératives de consommation (COOP) privant ainsi Manufrance de l'aide techplan de sauvetage. Mais comme,
par ailleurs un délai sumplémenpar ailleurs un délai sumplémension se fondent sur deux constats. conformément au jugement, et le fait qu'aucun cadre de valeur n'a été engagé par les P.D.G. successifs, aceux-ci préférant l'aide de consultants extérieurs, le dernier ayant coûté plus d'un million de

sur le plan de redressement et ment Le tribunal observe que la d'apurement collectif du passif — accepté par ce même tribunal le accordé à ce jour aucune aide 30 septembre 1977 — constate finandière, que le P.D.G. de la l'état de cessation de paiement, MACIF, M. Pierre Juvin, a même et prononce en conséquence la démissionné le 6 février, et mise en règlement judiclaire de la qu'enfin la banque pressentie par société. En clair, cela signifie que la municipalité le 23 janvier der-Manufrance peut continuer son nier (la banque Stern) a fait exploitation mais que, désormais, connaître equ'aucune aide quelle le conseil d'administration et qu'elle soit ne serait apportée par particulièrement son P.D.G., qui elle à Manufrance en l'état ».

avoir de graves conséquences tant sur le plan social que sur le plan commercial -, a déclaré M. Mestries, qui estime cependant que l'entreprise peut être sauvée et que son renouveau est à portée de main . M. Mestries a demandé à tout le personnel de conserver son caime ..

De son côté, M. Sanguedolce, maire (P.C.) de Saint-Etienne, dénoncé ce qu'il considère comme - une véritable agression contre la population laborieuse de Saint-Etienne . . La municipalité ne laissera pas se perpétrer ce mauvais coup. Nous resterons aux côtés des travailleurs de Manufrance, et toute la population avec nous, pour que la tirme stéphanoise ne soit pas démantelée -, a ajouté M. Sanguedoice.

La mise en reglement judicizire prononcee mercredi n'entrave en rien la poursuite de l'activité de la firme stéphanoise. Le conseil d'administration et le P.-D.G. vont donc pouvoir continuer à préparer un nouveau plan de redressement sous le contrôle de deux syndics.

Les prévisions de trésorerie n'incitent pas à l'optimisme. Le « trou » s'élargit au fil des mois : 25 millions de francs en février,

74 en mars, 116 en avril. «Cette situation (...) ne permet pas au P.D.G., précise le jugement. de

s'engaper sur des dépenses à court terme », notamment les 25 millions de francs pour la fabrication du catalogue pourtant e impérattuement nécessaire à la

survie du département ventes par

correspondance ». « Manufrance ne possède plus aujourd'hui, sous

sa forme puridique actuelle, les moyens financiers de procéder aux

suppressions d'emplois nécessaires

à sa survie », concluent sur ce point les juges. N'est-ce pas là

encore une des raisons fondamen-tales qui ont guidé le choix du tribunal?

Que va-t-il se produire désor-mais ? On peut écarter une occu-

pation générale de l'entreprise, qui engendrerait une sorte de

nouveau Lip: les organisations syndicales et le personnel, d'une façon générale, ne semblent pas

offre des garanties nouvelles que des organismes officiels aussi bien que privés pourront saisir. Il ne

serait donc pas surprenant de voir revenir s'asseoir autour de la table de négociations des repré-sentants de la banque Stern ou de la MACIF, voire du F.D.E.S.,

maintenant que les structures ont été modifiées. Il est possible que l'on aille alors vers un montage

financier assez proche de celui qu'avait envisagé M. Jacques Petit, à savoir la création d'une société d'exploitation avec un capital entièrement nouveau.

Si ce plan présentait des chances sérieuses de réussite, il est vraisemblable que le tribunal de commerce de Saint-Etienne accorderait les délais nécessures à sa realisation.

M. Mestries, qui ne se montrait pas hostile, avant la décision du tribunal, à poursuivre son action, en qualité de P.D.G., parvien-dra-t-il à réunir rapidement ses partenaires — et les fonds néces-saires — qui ont tant fait défaut pendant seize mois à ses prédécesseurs?

BERNARD ELIE.

(1) Le jugement désigne « provi soirement, vu l'urgenes a deux syndics, un à Lyon, un à Saint-Etienne. Le tribunai de commerce de cette ville devant lequel la procédure est renvoyée, devra dire s'il

LE GROUPE BRITANNIQUE G.K.N. PENETRE SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN DE L'ÉQUIPEMENT AUTOMOBILE.

vouloir alier à ces extrémités tant que des chances sérieuses de maintenir des productions — et donc des emplois — existent. La poursuite de l'exploitation sous Le groupe britannique Guest Keen and Nettlefolds (G.K.N.). un des plus gros fournisseurs de l'industrie automobile européenne (plus de 8 milliards de francs de poursuité de l'exploitation sous contrôle judiciaire imposera davantage de contraintes que par le passé au conseil d'administration — donc à la ville de Saint-Etienne, qui pourra difficillement s'opposer à de nouveaux licenciements. Mais, en même temps, elle offra des garanties nouveaux en le contrainte de la c chiffre d'affaires et cent huit mille personnes employées), va étendre son activité au marché américain en prenant le contrôle de la société Part Industries Corporation (PIC) de Memphis (Tennessee), numéro quatre aux Etats-Unis dans la distribution

d'équipements pour véhicules. Une OPA a été déposée et l'ac-tionnaire majoritaire de PIC a déjà donné son accord de prin-cipe pour céder sa participation aux conditions proposées, encore non révélées. Cette opération fera date dans

l'histoire. C'est en effet la pre-mière fois qu'un fabricant euro-péen ose s'attaquer au marché américain très fermé de l'équi-pement automobile, le plus grand du monde: ses ventes annuelles sont estimées à 55 milliards de dollars (237 milliards de francs). En prenant pled outre-Atlanti-que, G.K.N. veut non seulement y dilfuser ses propres produits mais y vendre aussi les équipe-ments produits par ses divers concurrents européens. C'est du moins ce qu'affirme son prési-dent M. Clancy. Part Industries, dont le chiffre

d'affaires atteint 100 millions de dollars (450 millions de francs), distribue à lui seul cent mille pièces d'éugipement différentes. Avec Genuine Paris, American Paris Systems et General Auto-motive Products, il couvre 10 % du marché américain,

CONJONCTURE

LES CHEFS D'ENTREPRISE INTERROGES PAR L'IFOP SONT MOINS OPTIMISTES **QUE LE C.N.P.F.** 

« La conjoncture économique dans l'industrie est actuellement marquée par une croissance modérée », estime le CN.P.F. dans sa dernière note mensuelle de conjoncture. Pour le patronat français, l'expansion, qui s'était quasiment interrompue au milieu de l'année dernière, a repris et devrait se prolonger au début de 1979.

La majorité des mille solzante treize chefs d'entreprise interrogés par l'IFOP pour le compte des chambres de commerce et d'in-dustrie, dont les assises annuelles auront lieu les 31 mai et 1° juin prochains à La Banle, sont en revanche moins optimistes. Quatre cheis d'entreprise sur cinq jugent « maudaise » la conjoncture économique actuelle, mais un sur deux estime « bonne » ou « très bonne » la situation per-sonnelle de sa propre affaire. A cinq ans, l'avenir apparaît plus « sombre » à 58 % des « sondes »,

38 % restant optimistes.
Sur le plan social, les réponses
à l'enquête de l'IFOP font apparaitre une diminution de personnel dans une usine sur deux Le nel dans une usine sur deux la baisse du chômage et la reprise de l'expansion dépendent pour une large part du ralentissement de l'inflation, iui-meme passant par « une évolution plus modéres des revenus nominaux », conclut le C.N.P.F. LES DEUX FRANCE

(Suite de la première page.)

En fait, la frontière de la strprēme injustice passe maintenant entre ceux qui ont la malchance d'avoir travaillé dans des secteurs industrials en parta de vitassa et les autres, les « priviléglés », comme l'écrivait récomment un de nos lecteurs (1), étant ceux de la fonction

il est trop facile de dire que la victime d'un licenciement n'est pes réduite à la soupe populaire, comm souvent c'était le cas au temps de la grande crise de 1929-1932. En fait, il faut toujours rappeler qu'il y a une grande inégalité dans le revenu de remplacement des chômeurs. Même ceux du hauf de l'échelle — si l'on peut dire. - c'est-à-dire ceux qui touchent pendant un an 90% de leur salaire sont en talt traumatisés Selon de nombreux témoignages (2), une sourde culpabilité s'installe, et notamment l'impression, entretenue au reste par l'entourage, qu'on vit aux crochets de la société.

La rupture des liens sociaux n'est pas moins grave : c'est tout un milieu de vie, un réseau de camaraderie, qui s'effondrent d'un coup, laissant le travailleur désemparé. Assez vite, seion les observations faites, sa santé s'en ressent : état anxiodépressit, puis troubles cardio-vasculaires et respiratoires, enfin affectations nerveuses plus graves. Déjà, au dix-neuvième siècle. En-

gels relativisait la « loi de la paupérisation absolue -. - il est possible, écrivait-il, que l'organisation des travallieurs, leur résistance toujours croissante, opposent une certaine dique à l'accroissement de la misère. Mais, ce qui grandit certainement, c'ast l'incertitude de l'existence. »

On disputera longtemps sur le point de savoir al cette «incertitude de savoir si cette « incertitude de l'existence », qui touche les cadres comme les ouvriers dans le secteur privé, est surtout le fruit de la crise ou du capitalisme fui-mêms, il est sûr que la sécurité est sûrament mieux assurée dans les pays de l'Est, mais au prix d'un niveau de vie plus bas, d'une liberté plus faible, d'une bureaucratie plus forte. Il est illusoire de vouloir gagner sur tous les tableaux, mais il sera de

plus en plus intolérable que deux

ont ou non du travail, vivent financièrement et psychologiquement dans deux mondes différents.

La solidarité nationale pourrait s'exprimer de diverses facons. On a suggéré lei ou là que les fonctionnaires cotleent aussi pour l'assu-rance-chômage. Qu'attend M. Raymond Barre pour placer cette 57000sition dans la corbeille des réformes ? Il faut, certes, se méfler d'un - partage du travail - qui, poussé au système, conduirait à plus de chômade parce que les hommes na sont pas interchangeable et que la procédure aboutirait vraisemblableme à une baisse de production. Mais le large développement du travall à temps partiel — le salarié cholsies no d'avoir des revenus plus faibles mals un temps de loisir plus long manifesterait une autre forme de solidarité, par exemple entre les hommes et les femmes, celle n'élant das forcément les seules bénéficiaires de la formule.

De même la réduction progr de la durée du travail est inscrite normalement dans l'évolution des sociétés industrielles. On pourrait l'accélérer un peu dans certains secteurs, en négociant avec les travailleurs, et en cherchant à dével per la solidarité régionale inter-entreprises afin d'éviter ces brisures sur le terrain, plus graves encore qu'à l'échelle du pays.

idés plus neuve, exprimée par Philippe Madinier (3), = la seule façon de permettre le développement du travail indépendant august aspirant tant de gena dont l'industrie ne yeut pas et dont les administrations n'ont pas besoin, c'est d'expréret fiscalement le produit du travail de l'homme seul et de blanchir du même coup is travali noir ». Pourquoi pas, en

Mais l'heure n'est plus à brasser des idées. Il faut les mettre en pratique si l'on ne veut pas que se prolonge une grave et nouvelle division PIERRE DROUIN.

(1) Le Monde du 7 février 1979.
(2) Lire potamment le petit livre d'Hugues Puel : En finir avec le chômage, les Editions ouvrières, 1979.
(3) Esprit (octobre 1977). Cité dans le livre d'El Puel dont nous avons parlé.

LOGEMENT

### A Paris, la forte hausse des prix des appartements relance la demande locative

Les agents immobiliers de Paris et de l'He-de-France sont opti-mistes. Si l'on en croit la dernière note de conjoncture présen-tée par M. Michel Fagot, de la chambre régionale de la FNAIM (Fédération nationale des agents immobiliers), 1978 a été une an-

immobiliers), 1978 a été une an-née active, austi bonne que 1977 et rien ne permet de penser que 1979 verra un renversement de tendance.
On a enregistré dans la région parisienne 37 000 ventes (dont 8 000 à Paris intra-muros), contre 35 000 en 1977 (dont 9 000 à Paris). Le stock des appartements neufs à Paris même continue à diminuer : de 20 000 appartements en décembre 1976, il est descendu à 16 000 en 1977, et à 12 000 en décembre 1978.

Simultanément, les prix s'envolent. Le prix moyen du mètre carré utile à Paris et passé de 7800 F en juin 1978 à 8200 F en janvier 1979 (+ 5 % en six mois) morenne qui cenhe des

en janvier 1979 (+ 5 % en six mois), moyenne qui cache des écarts allant de 4700 F, dans le 19° et le 20° arrondissement, à 20 000 F et plus dans le 16°. Cette hausse des prix a trois conséquences : les achetours se tournent vers les appartements anciens, dont les prix, naguère inférieurs de 30 % à ceux des appartements nouis, augmentent rapidement (la différence n'est plus que de 15 % environ); tel appartement de 135 mètres carrés, datant de 1930, dans le dix-septième arrondissement, s'est vendu 950 000 F, soft environ 7 000 F le 950 000 F, soit environ 7 000 F le

Seconde incidence : ceux qui les mêmes phénomètienment à acheter se tournent la région parisienne.

également vers la proche ban-lieue, où l'escalade des prix a commencé. A Courbevoie, le mètre commencé. A Courbevoie, le mètre carré vaut couramment 6 500 F, parfois plus : c'était le prix pratiqué dans le quartier d'Auteuil (16° arrondissement) il y a deux ans... «Bientòt, la ville de Paris, écrit M. Fagot, sera considérée, dans son ensemble, comme un forceme reliables comme un forceme reliables commissement » énorme seizième arrondissement. 2

Ultime conséquence des prix prohibitifs des appartements pa-ristens : on observe un retour en force des demandes d'appar-tements locatis à Paris intramuros, surtout dans les questiers secondaires et dans la proche banlieue où les loyers, malgré de fortes augmentations, restent re-lativement abordables. Un appar-tement de deux pièces, place Gambetta, dans le vingtième, se loue 1300 francs par mois, un trois-pièces à Boulogne, au Pontde-Sèvres, 2 250 francs.

Le marché de la maison individuelle, en revanche, se ralentit.
La demande cependant reste forte,
en raison, dit M. Fagot, de la
e diminution de l'offre dans les
immeubles collectifs ». La clientèle aurait en effet tendance à
préférer un appartement dans un
petit immeuble collectif de la
proche banlieue (près d'un mêtro)
à une maison individuelle trop
éloignée de la capitale et difficile
d'accès. viduelle, en revanche, se raientit.

Dans les grandes agglomérations de province (la FNAIM mène son enquête dans trente-trois villes), on observe avec quelques retards les mêmes phénomènes que dans

### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                                     | COURT   | NA WAR                                                    | )                                                | - P19                                            | L BEUX                                            | #012                                              | 20 minis                                          |                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
|                                                     | + 632   | +  2361                                                   | Rep + c                                          | m Dep —                                          | Rep +                                             | 10 Pap —                                          | Rep + s                                           | is pap —                                            |  |  |
| \$ EU.<br>\$ can<br>Yen (199)                       |         | 4,2380<br>3.5539<br>2,1510                                | 159.<br>140<br>+ 65                              | - 120<br>100<br>+ 105                            | - 335<br>- 305<br>+ 139                           | 250<br>250<br>+ 175                               | 960<br>798<br>+ 330                               | 875<br>700<br>+ 400                                 |  |  |
| DAS<br>Florin<br>F. B. (180)<br>F. S<br>L. (1 989). | 14,5740 | 2,3920<br>2,1309<br>14,6625<br>2,5505<br>5,9873<br>8,5270 | + 35<br>+ 15<br>- 315<br>+ 129<br>- 295<br>- 565 | + 75<br>+ 17<br>- 265<br>+ 155<br>- 235<br>- 440 | + 95<br>+ 15<br>- 680<br>+ 265<br>- 625<br>- 1135 | + 140<br>+ 25<br>- 500<br>+ 315<br>- 545<br>-1045 | + 280<br>+ 10<br>-1940<br>+ 800<br>-1740<br>-3095 | + 360<br>+ 80<br>- 990<br>+ 385<br>- 1600<br>- 2925 |  |  |

### TAUX DES EURO-MONNAIES

|     | ·           |         |          | · ·    |        |         | : -<br> |         |        |
|-----|-------------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 5   | DM          | 31/8    | 31/2     | 3.3/8  | 3 3/4  | 37/16   | 3 13/16 | 3 13/16 | 4 3/16 |
| - 1 | 5 B-U.      | 39 7/16 | 39 13/16 | 10 5/8 | 11     | 10 7/B  | 11 1/4  | 11 1/4  | 11 5/8 |
| - ( | Floris      | 65/8    | 7 3/8    | 8 1/4  |        | . 6 1/4 | 8 3/4   | 61/8    | 6 5/8  |
| ١   | F. B. (100) | 87/8    | 9 7/8    | 8      | 8 3/4  |         | 8 3/4   | 81/8    | 87/8   |
| s i | F. S        | i — 1/8 |          | 1/8    | + 1/4  | 1/16    | + 5/16  | + 3/16  | + 9/16 |
| - 1 | L. () 690)  | 8 3/4   | 11 1/4   | 12 1/4 | 13 3/4 | 12 1/4  | 13 3/4  | 12 I/Z  | 14     |
|     | \$          | 12      |          | 13 3/8 | 14 1/4 | 14      | 14 7/8  | 14 1/8  | 15     |
| :   | Pr. franc.  | 61/4    | 63/4     | 7      | 7 1/2  | 7 5/16  | 7 13/16 |         | 9 1/8  |

Notes despons ci-densis les cours pratiqués sur le marche interbancaire. des devises sels qu'ils étaient indiquée en fin de matinée par une grande banque de la place.

### PLUS DURE SERA LA CHUTE

Lyon. - il n'est pas très éloigné le temps où l'on enviait ceux qui travaillaient à le « Manu-Mimard ». ainsi appelée pour bien la distingue - terme réservé aujourd'hul encore pour désigner la Manufacture d'armes de Saint-Étienne (MAS), fabrique d'armements militaires. Lorsqu'on était embauché à Manufrance, on y restett. Pourquoi changer en effet : les salaires étaient supérieurs à ceux proposés dans les autres entreorises de la région, les avantages tenus pour exceptionnels. Si bien que beaucoup, lorsqu'ils avaient acquis un peu d'ancienneté n'avaient qu'un souci : faire entrer femme ou fils dans cette véritable institution.

Dans le musée -- bales à vitraux, mobilier de bois et de cuir vieilli, platond à caissons. - qu'est le bureau d'Etienne Mimard, fondate avec Pierre Blachon, en 1885, de la manufacture -- deux photographies témaignent de l'ascension rapide de l'entreprise. 1886 : une polgnée d'hommes et de femmes en blouse et en tablier posent devant un atelier. 1910 : des centaines d'ouvrières et d'ouvriers sortent des nouvelle usines construites cours Fauriei. Le secret ? L'esprit créatif des fondateurs. Un génie, cet Etienne Mimaro ! Le pionnier de la distribution moderne en quelque sorte. Il sut mettre en place des circuits priviléglés pour écouler les produits de sa = manufacture -- les armes et les munitions, les cycles (les fameux velos Hirondelle), les machines à coudre par la suite, - préfigurent ainsi les chaînes de magasins à succursales multiples. Il se lança avec bonheur dans l'édition du Chasseur français, quatre pages en 1885, entièrement consacrées à la chasse et invents la vente par correspondance. Dès 1890, le catalogue Manufrance proposait des formules de commandes par télégraphe.

En 1975, l'album légendaire ne comportait pas moins de trente-trois mille articles : des hameçons aux tronçonneuses, en passant par les porte-couteaux ou les lessiveuses gai-

De notre correspondant régional

veillées paysannes. Il emoorte loin au-delà des océans la réputation de l'entreprise et fit connaître Saint-Etienne au monde entier. Dans un roman de Robert Vergnes, l'Or dans le peau, un personnage exilé en Amérique du Nord s'adresse ainsi à un voyageur de passage : « Si tu reviens, apporte-moi un litre de gros rouge et le catalogue de Saint-Etienne (1). » Servie par un personnel hautement qualifié, l'entreprise conserva pendant des décennies la suprématie dans les créneaux qui étaient les siens. Elle dégages de substantiels bénéfices à partir d'un chiffre d'affaires sans cesse crolssant. Voulant marquer davantage la symbiose existent entre l'entreprise et la ville, Etlenne Mimard légua à celle-ci. à sa mort en 1944, ses actions, à charge pour la commune de consacrer le revenu au perfectionnement de l'enseignement technique. Il ignorait, bien sûr, quelles difficultés son geste soulèverait trente ans plus tard, au moment du

déclin rapide de l'entreprise.

L'évolution technologique C'est en fait au laxisme des dirigeants de la société qui succédèrent à Etlenne Mimard, particulièrement au cours des années 50-70, qu'il faut ver ses administres d'avantages qu'i imputer le naufrage de Manufrance. Installés dans une situation confortable, sensibles aux honneurs, prélérant des proches collaborateurs dé- de Saint-Etienne, que les événements voués plutôt que compétents, ses condamnent totalement ce schéma dirigeants ne surent pas ou ne vou- de participation d'une municipalité lurent pas discerner autour d'eux les à une société capitaliste. » C'est évolutions technologiques qui se ma- aussi, semble-t-il, le sentiment de nifestalent, la concurrence qui se M. René Mestries, P.D.G. depuis le levalt. Les investissements nécessaires, qui auraient permis d'adapter (e portrait d'Etienne Mimard, accro l'outil de travail, de rentabiliser des ché derrière son bureau : « En fait, le productions, no furent donc pas réa- vrai responsable de tout cele, c'est lisés quand il était encore temps. Les . lui. ». — B. E. structures mémes de la société -nille articles : des hameçons aux qui avaient fait la force de l'entreronçonneuses, en passant par les prise — concoursient soudain à sa perte : ses activités diversifiées perte per

المنتق ويحري والمنافعين ووليتم وكالمها والمحمال والمراوا

dérées de manière si archaïques qu'il fut difficile, voire impossible, de déceler à temps les secteurs en difficulté.

Partenaire obligé d'une entreprise qui allalt délà à vau-l'eau lorsqu'eile fut élue, en mars 1977, la municipe lité, conduite par M. Joseph Sangue dolcce (P.C.) a cherché avant tout i préserver son image politique, au risque de compromettre, voire de faire échouer, des solutions écono miques. Mals peut-on lui tenir rigueu d'avoir défendu avec tant d'apreté des idées conformes au programme qui lui avait valu de gagner les élec tions municipales ? A la vérité, il apparaît aujourd'hui

valt que conduire à des déboires M. Michel Durafour, ancien ministre maire de Saint-Etienne de 1965 1977, observe à ce propos que le tes-tament de M. Mimard, tout en falsant de la ville l'actionnaire prépondérant (orès de 30 % des actions), interdiau maire de s'immiscer dans la gestion et, par exemple, d'être membre du conseil d'administration. Cependant, par le blais des adjoints. administrateure de la société, un rôle actif ne pouvait-il pas être exercé? « Non. explique M. Duralour, parce que l'usufruit du legs, les revenus des actions, no your pas directement à la ville mais à l'enseignement. Et il est difficile, pour un maire, de priieur reviennent de droit, fût-ce au profit d'investissements industriels. - il est certain, ajoute l'ancien maire 23 janvier, qui déclarait en désignant

### LA CRISE DE LA SIDÉRURGIE

### Les syndicats lorrains : le gouvernement manœuvre pour gagner du temps

in et les syndicats de la metantr-gle, que « le gouvernement manœuvre pour gagner du temps, en misant sur un effritement des luttes », a appelé la population à participer massivement » à la journée du 16 « comme première réponse à l'intransigeance gouver-

reponse à l'intransigeance gouver-nementale et patronale ». Les tra-vailleurs doivent, selon l'intersyn-dicale, « marquer leur volonté de voir s'engager des négociations tripartites pour le mainten de la sidérurgie à Longwy ». De son côté, la fédération de la métallurgie C.G.T. (F.T.M.) a affirmé, mercredi à Paris, que l' « objectif premier » de ses inter-ventions auprès du ministre de l'Industrie et des luttes des sidé-rurgistes de Lorraine et du Nord est « d'obtenir Télaboration d'un nouveau plan acter assurant une nouveau plan acter assurant une siderurgie puissante, moderne et compétitive ». En attendant la journée du

vendredi 16, des actions ponc-tuelles, qui selon les syndicats. sont « complémentaires des actions de masse », continuent d'être menées : une centaine de crè-

La préparation de la journée d'action du 16 lévrier, qui doit laminoir Saint-Jacques de l'usine etre principalement marquée par une grève de vingt-quatre heures dans l'ensemble de la sidérurgie, est entrée dans sa phase active. Réunie mercredi 7. l'intersyndicale de Longwy (C.G.T., C.F.D.T., cale de Longwy (C.G.T., C.F.D.T., F.O., C.G.C., FEN), qui estime, après la rencontre entre M. Boulin et les syndicats de la métalluragie, que ce le gouvernement sations, « avec la participation active des seuls travalleurs de l'active des seuls travalleurs de l'active Usinor de Longwy ».

### LA C. G. T. ET LA C. F. D. T. : imposer une véritable négo-

Dans un communiqué commun, publié mercredi 7 février, « la C.F.D.T. et la C.G.T. constatent que les décisions patronales et gouvernementales agravent la situation des travailleurs aux plans de l'emploi, du pouvoir d'achat et des conditions de travail. Dans le même temps, les négociations sont bloquées par le C.N.P.F. [...]

CNPF. [\_] > La C.G.T. et la C.F.D.T. soutiennent et appuient la grève nationale de la sidérurgie du 16 février et appellent leurs orga-nisations à poursuiore le développement de l'action sur leurs objectifs afin d'imposer une véri-table négociation.

### M. Debré : le «plan Davignon» est de moins en moins appliqué par l'Allemagne et l'Italie

De notre correspondant

Lille. - Au cours d'une réunion publique à Denain, M. Michel Debré a traité des problèmes de la sidérurgie. Il a déclaré que : la siderurgie. Il a deciare que :

« Une grande faute a été commise voilà vingt-cinq ans : le
transfert de la souveraineté à la
Communauté charbon-acier, et
cette faute est aggravée dans
toutes ses néfastes conséquences
quand on ne la corrige na par quand on ne la corrige pas par une fermeté gouvernementale. Nous vivons actuellement une tragétie en raison de l'échec mons-

### DES « ÉTATS GÉNÉRAUX POUR L'EMPLOI » RASSEMBLENT QUATRE MILLE CINQ CENTS DÉLÉGUÉS SYNDICAUX A LYON

Organisés à l'échelon départemental par la C.G.T., la C.F.D.T. et la FEN, des « états généraux pour l'emploi et le mieux-vivre » se sont tenus, le mercredi 7 février, à Lyon. Quelque quatre mille cinq cents délégués ont adopté un manifeste portant notamment sur « le temus de nivre ». tamment sur « le temps de pipre ». ules nouvelles libertés et nou-veaux droits », « les créations d'emplois », « la réduction des inégalités », etc. Douze « carrefours » avaient été mis en place sur des thèmes aussi divers que la re-structuration des entreprises, la situation des femmes, des jeunes et des immigrés, le « démantèle-ment » du service public, la montée du chomage, les problèmes de santé et de sécurité sociale. Au terme de ces débats, une importante manifestation s'est

déroulee dans les rues de Lyon. qui a rassemblé vingt-cinq mille personnes, selon les organisateurs sept mille selon la police. Au cours de la journée, de nombreux débrayages ont eu lieu dans les entreprises du Rhône, avec un pourcentage de grévistes de 50 % a 95 %, selon les syndicats no-tamment dans la métallurgie et la chimie. Les unions départe-mentales C.G.T. C.F.D.T. et FEN ont déclaré : a C'est le commen-cement d'une poussée unitaire. Nous sommes d'accord sur les objectifs et les formes d'action. Il faut que l'union gagne toute la France, de la base au sommet.

### *AGRICULTURE*

### A l'appel du comité de Guéret

### PLUSIEURS MILLIERS DE CULTIVATEURS ONT MANIFESTÉ DANS LE CENTRE

Répondant à l'appel d us comité de Guéret », syndicat de défense de la petite agriculture du centre de la France, 5 000 agriculteurs ont manifesté à Limoges et 3 000 à Moulins, mercredi 7 février. A Limoges, nous signale notre correspondant, les manifestants ont remis une motion au prélet de region, dans laquelle lis réclament la suppression des montants compensatoires européens et la mise en place d'« un véritable organisme interprofessionnel de la riande, capable d'interventr sur l'ensemble de l'élevage ». Après la manifestation. les agriculteurs ont bloque la circulation pendant plusieurs heures. A Moulins, le cortège des manifestants a par-couru pendant plus de deux

trueux de la supranationalilé, en raison de la faiblesse gouverne-mentale devant les positions hosmentue urvant les positions hos-tiles des organes dirigeants de la Communauté, trop facilement manipulés par nos concurrents allemands, je dis bien concurrents allemands, je dis bien concurrents et non partenaires, car ils se conduisent en concurrents. »

M. Debré a abordé ensuite le problème des mesures de sauvegarde et de protection des frontières. « Pourquoi l'Allemagne refuse-t-elle? Le motif est économique. La sidérurgie étant intégrée avec l'industrie mécanique les bénéfices de celle-ci, notamment les exportations, compensent les pertes. Le second motif est politique : la sidérurgie allemande recartellisée veut affaiblir notre sidérurgie et atteint la France en

appauvrissant le Nord et la Lor-raine. Après trois ans de retards raine. Apres trois ans de retards qui ont coûté très cher, on nous a proposé le pauvre « pian Davi-gnon » (1), dès le départ insuffi-sant et de moins en moins appli-qué par l'Allemagne et l'Italie. Le Marché commun devient une passoire... » a Il faut une planification, a conclu M. Debré : protéger la sidérargie, les industries de base et de pointe, de nouvelles activi-tés quand certaines sont en baisse Il faut faire en sorte que le Nord.

sidérurgie et atteint la France en

et la Lorraine recoivent un sou-tien massif. D'abord, ici, il ne faut pas casser l'industrie sidérurgique, mais la mettre sous cocon. Il faut laisser la priorité à des industries d'avenir protégées. Le problème au niveau où il est est politique. >

G. S.

(I) Du nom du commissaire euro-péen chargé des questions indus-trielles.

### LES MILIEUX EUROPÉENS: propos sans fondement.

Pour les milieux proches de Commission européenne, les propos tenus par M. Michel Debré à Deils, que développe l'ancien premier ministre: si la France avait pris des mesures unilatérales sur l'acier, ses partenaires de la Communanté an-raient sans nul doute pris des mesares de rétorsion, qui n'auralent eu pour effet que d'aggraver la crise, crise, précisent-ils, qui n'est ni française, ni européenne, mais inter-

Les observateurs bruxellois relè-vent, par ailleurs, que le « plan Davignon » a éu pour principale conséquence d'éviter la constitution d'un cartel entre les sidérargles allemande, néerlandaise et luxem-bourgeoise. Il a en pour résultat le relèvement des prix de l'acter de 25 à 35 % en moyenne au cours de ces dix-huit derniers mois, qui s'étaient effendrés auparavant; grace notamment aux mesures prises sur le marché communautaire et pays tiers fournisseurs (ces accords couvrent \$5 % des importation d'acter des Neuf). Ansa, affirme-t-on à Bruxelles, le « plan Davignon » a-t-il mis fin à la guerre des prix qui caractérisait le marché international de l'acter.

On rappelle enfin à Bruxelles que la France a refusé, au début des an-nées 70, d'étudier avec les instances communitatives un plan de recon-version condamné pour l'ensemble de la sidérurgle européenne. En décembre dernier, le gouvernement français a encore refusé une aide communautaire de 350 millions de francs offert par Bruxelles pour des actions de reconversion dans les régions touchées par la crise.

### M. ANDRÉ GIRAUD RECEVRA LES SYNDICATS AUX ENVIRONS DU 20 FÉVRIER

M. André Giraud, ministre de l'industrie, a indiqué mercredi 7 février, au cours du journal télévisé d'Antenne 2 qu'il rencontrerait les représentants des organisations syndicales de la sidérurgie « autour du 20 jévrier ». Interrogé sur le point de savoir si le grupernement, envisagesit à le gouvernement envisageait à cette occasion de revenir sur les décisions annoncées par les groupes sidérurgiques, le ministre de l'industrie a répondu : «Non. Nous aurons un entretien sur la politique sidérurgique, Nous leur expliractors et a mont nous en contratte de l'industrie en contratte en l'industrie en contratte en l'industrie en contratte en l'industrie en le mont en l'industrie en le mont en le leur de l'industrie en le mont en le l'industrie en l'industrie postique sucrurgique. Nous teat expliquerons com me nt nous voyons les choses, et ils nous jeront connaître leur point de vue. Cet entretien sera utile. » M. Giraud, qui estime a qu'il n'y a pas de divergences fondamentales sur les objectifs a entre la position des empliets et celle du gouvern sur les objectifs a entre la position des syndicate et celle du gouvernement, a également rappelé en substance que les décisions industrielles étaient du ressort des firmes, et qu'il ne lui appartenait pas de discuter du sort de telle ou telle unité de production. Evoquant ensuite les impiantations d'industries nouvelles dans les régions sinistrées, M. Giraud s'est refusé à donner des précisions, n'entendant pas «interjérer » dans des négociations délicates.

M. Giraud est prudent. On le comprend. Il n'entend pas brûler ses cartouches avant de rencon-trer les syndicais. Ces derniers, la chose est claire, n'entendent certainement pas se contenter d'arrecer leurs passes l'arrecer. d'exposer leurs vues sur l'avenir de l'industrie sidérurgique. Ils veulent obtenir une révision de veulent obtenir une révision de certaines des décisions annoncées par les groupes sidérurgiques à la fin de 1978. Rappeler que ces décisions sont du ressort des groupes industriels peut paraître habile. Mais à qui fera-t-on croire que l'Etat, qui est devenu directement ou indirectement l'actionnaire principal des groupes, n'est pas en mesure de peser sur les décisions? Ce qu'a d'ailleurs admis M. Boulin.

A la vérité, tout indique que la puissance publique ne veut pas,

dant l'emplot pour les travailleurs, au nombre de plus de 100 000, qui doivent continuer à y être employés, et couvrant largemen les besoins nationaux d'acier a Il suffit de rappeler que les effectifs actuels de la sidérargie sont de l'ordre de 130 000 persont de l'ordre de l'30 do per-sonnes et que les besoins natio-naux en acier ont été en 1978 de 21,5 millions de tonnes (14 mil-tions de tonnes journies par les firmes françaises et 7,5 millions de tonnes par les importations) alors que les capacités de production actuelles sont d'environ 31 millions de tonnes, pour consta-ter que le repli de la sidérurgie française est bien l'objectif pourfrançaise est onen l'objectif pour-sutoi. C'est sans doute sur les conditions de ce repli et peut-être sur son calendrier que les négo-ciations pourraient s'engager.

# Les pouvoirs publics annoncent de nouvelles mesures destinées à favoriser l'accessibilité de la ville aux handicapés

construction nouvelle de hâtiments ou de locaux destinés à recevoir du public devra prévoir des moyens d'accès pour les personnes handicapées. Les « transformations importantes - dans ce type d'immeubles seront soumises à la même obligation. C'est ce qu'a annoncé, le mardi 6 février, au cours d'une conférence de presse, M. Daniel Hoeffel, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé et de la famille, chargé de l'action sociale.

Déjà, la réglementation en vigueur depuis le 1st juin 1975 imposait diverses mesures pour les constructions neuves, en vue de rendre les logements accessibles aux handicapés physiques. C'est ainsi que les bâtiments d'habitation collectifs doivent être accessibles aux handicapés en fauteuil roulant, à partir de la voirie. Il en va de même pour les logements situès en rez-dechaussée ou aux étages desservis par ascenseur. Il apparaissait en revanche paradoxal que les bâtiments publics échappent encore à cette obligation. Les mesures annoncées par M. Daniel Hoeffel comblent donc cette lacune.

Elles intéressent près d'un mil-lion de familles : outre les per-sonnes âgées impotentes, la France compte en effet sept cent mille handicapés moteurs de mille handicapés moteurs de vingt à soirante-cinq ans et cent mille autres de moins de vingt ans. Les nouvelles dispositions concernent tous les locaux accueillant du public : écoles, mairies, bureaux de postes, caisses de sécurité sociale, gares, équipements sportifs, commerces, restaurants, mais aussi les rues, les jardins publics ou encore le mobiller urbain, tels que les cabines téléphoniques, voire les boîtes à lettres et certains transports publics.

A la vérité, tout indique que la puissance publique ne veut pas, sur le jond, revenir en arrière. A cet égard, les déclarations juites lors du conseil des ministres sur ce sujet par le président de la République lui-même sont révélatrices. M. Giscard d'Estaing a indiqué que l'objectif était de a faire de la sidérurgie un outil par le compétitif consoiltariat de la C.E.S. (Confédération européenne des syndicats, à laquelle la C.G.T. demande valuement son adhésion) pour lui de-mander de coordonner l'action à entreprendre.

> ● PRECISION. — Une erreur s'est glissée dans l'article « Les O.S. de l'oubli » relatif à l'atelier protégé de Saint-Etienne, paru dans le Monde daté 28-29 janvier dernier. Est membre de l'a Asso-ciation pour la réeducation et la promotion professionnelle et so-claie des handicapés physiques de Saint-Etienne», non pas la Fédération des mutilés de France comme nous l'écrivions, mais la Fédération nationale des motilés du travail, assurés sociaux, invalides civils et leurs ayants droit ».

(Valable jusqu'au 28 février)

17 cuisines exposées – les plus grandes marques. Des nouveautes superbes, dont les toutes dernières laques de

Jusqu'au 28 février, pour fêter son 2ª anniversaire,

100 Cuisines vous offre 12 mois de crédit gratuit sur tous

les meubles de votre cuisine encastree. Pose comprise.

M° Châtelet 233.74.53

50, rue St-Denis

A partir du 1º mars, toute onstruction nonvelle de MOINS DE CINQ MILLE mesures particulières (nature du sol, profil en long, pentes, latiments ou de locaux des-

gements, mais dans un délai qui ne pourra excéder quinze ans. • LA VOIRIE EXISTANTE SERA AMENAGEE.

C Dans toutes les prochaines années, a précisé M. Hoeffel, chaque ville de plus de dix mille habitants devra assurer les aménagements les plus urgents dans le centre de la cité. » Il s'agit notamment de l'accessibilité des trottoirs, des aires plétonnières et des aires de stationnement.

• DANS LES TRANSPORTS PUBLICS.

Des programmes d'aménage-ments progressifs des réseaux seront établis soit par l'adapta-tion des services de transports publics existants, soit par la mise en place de services mieux adap-tés, notamment dans les gares et • RENFORCEMENT DE LA

SECURITE Un décret du 21 décembre der-nier, publié au Journal officiel du 4 janvier, vient d'ailleurs de fixer les seulls à partir desquels l'effectif des personnes handicapées admises en même temps à cer-

HABITANTS.

Les handicapés pourront saisir directement le maire d'uns demande d'adaptation des bâtiments par l'inscription sur un registre ouvert à la mairle. La collectivité propriétaire disposera de six mois pour indiquer le délai dans lequel l'adaptation pourra être prévue.

DANS LES VILLES DE PLUS DE CINQ MILLE HABITANTS.

Un inventaire des travaux des de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès de selus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée auprès des élus, des fonctionnait de la famille (\*). Cette brochure sera diffusée et notamment ceux qui seraient nécessaires pour les commissions d'orientation des handicapés.

d'orientation des handicapés.
Sur le plan du financement,
M. Hoeffel a rappeié que le Fonds
d'aménagement urbain peut subventionner l'aménagement d'un
quartier de ville, à concurrence de
35 %, notamment pour l'adaptation de la voirie. D'autres fonds
interministériels peuvent intervenir, accompagnés d'une assistance technique pour la mise au
point des operations et des dossiers.

L'adaptation des logements HLM existants peut d'autre part bénéficier de subventions au titre de la mise en normes et de l'amède la mise en normes et de l'amélioration du logement (arrêté du
ler mars 1978). L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat peut apporter des aides aux
propriétaires bailleurs de fonds.
Enfin, des aides personnelles peuvent être accordées par les caisses
d'allocations familiales aux personnes handicapées, en application de l'article 54 de la loi
d'orientation concernant l'adaptation de leurs logements.

★ Editions du Moniteur, 17, rue d'Uzès, Paris- .

### Les relations entre la C.G.T. et la C.F.D.T.

Une rencontre sans union mais sans rupture

mercredi 7 fevrier, après quatre heures de discussions, par un bref communiqué de soutien à la journée nationale de la sidé-rurgie, prévue pour le 16 février prochain. Un communiqué qui n'a rien d'historique, au terme d'une réunion où l'on ne prit aucune décision commune. la dernière rencontre ressemble, somme toute, à la précédente, celle du 20 décembre dernier. Les thèmes sont identiques ; autonomie du mouvement syndical et unité d'action. Mais sous quelle forme journée nationale, telle celle du 21 décembre dernier, d'un type jugé « inadéquat » par M. Edmond Maire, ou unité à la base, comme l'ont réalisée les travailleurs du Nord ou de la Chacun reste en falt sur ses

positions: poursuite du « recen-

La première rencontre de l'an-née entre MM. Georges Séguy et Edmond Maire s'est terminée, le à la C.G.T. Mais on promit de se rencontrer à nouveau pour poursuivre la confrontation. Le débat, sans être toujours aise, semble n'avoir pourtant pas atteint la violence que laissalent présager les diverses déclarations faites à la presse, de part et d'autre, avant la réunion du La polémique sur l'Europe entre la CFD.T. et la C.G.T. frôla, en effet, la brouille. Dans une confé-rence de presse tenue le 7 février, peu avant la rencontre inter-syndicale, pour rendre compte des travaux de la commission exécu-tive de la C.G.T., Georges Séguy répondit aux accusations portées par Edmond Maire au «Club de la presse» du dimanche précédent. Pour le secrétaire de la C.G.T., les propos de M. Edmond Maire qualifiant de « zénophobe et nationaliste v l'attitude de la C.G.T. a confinent à la calomnie et sont de nature à susciter une et sont as nature à susciter une confusion parmi les travailleurs si nous ne leur opposons aucune réplique au nom de l'unité ». Et de rappeler l'attitude de la C.F.D.T. depuis son « recentrage qui tend à nous dissuader de persévérer dans notre démarche unitaire ». Au cours de cette conférence de

presse, M. Georges Séguy a an-noncé que la commission exécu-tive a pris l'initiative de de-mander à la confédération emo-péenne des syndicats (C.E.S.) péenne des syndicats (CRS.) une rencontre pour lancer une action convergente des divers syndicats, qu'ils appartiennent ou non à la CES, en faveur de la semaine de trente-cinq heures. La CG.T. rappelons-le. n'appartient pas à la CES. Et si à la CFD.T., on exprime des doutes sur la réaction de la CES. à la demande cégétiste, on se déclare prêt à tout faire « pour obtenir que la CES. recoive la C.G.T. en son sein ». — D. R.

Agriculteurs, Maraichers Industriels et particuliers L'ENTREPRISE E. BEREJ foreges pour toutes destinations est à voire disposition pour vous. Pencontrer, vous faire un dévis et résoudre votre problème, sans

Ets E. BEREJ, FORAGES R.N. 80 45700 CHEVILLON/EUILLARD Tel. (38) 93-39-35 et (38) 85-51-38

CUISINES

Dès jeudi Yous pouvez jouer au plus grande concurr le reseau aérien intér

Service of Service of

.v.g. ibn eite nad fifter

Der lormoler à

· AP 2007 年 2019 the similar of 19 the to brighte ere was to an in the **gentl** company in the **gentl** Laten A. Tiere in a state of a state

JACQUES DI

MONN

ons de l'or a battu tous les m

erregue et been c 74 34 60 July AR MATINET BE teden an erfig provinske.

"" Ok Ok Idense i 13 43 gallange Men in dellar gunan sengar de i in. and a new partie de Meilt.

Vente du f.M.L.

Comme de tre, fa mente ! ties lengualles for the lengualles for the lengualles

 in delices an Fords N MOONES CAMPEL gineral des douanes didnits indirects

And one a great

September 1

The Print 1

LF.E.

LE PUY - PARIS

département souttrant de l'isole-

ment, une tialson sărienno directe avec Paris parait s'imposer.

Le conseil général de la Haute-Loire en a eu conscience, lors

de sa dernière session. Bien

qu'appelés è couvrir les deux tiers du gélicit de 500 000 francs

de la ligna Rodez-Le Puy-Lyon-Paris qu'exploitait l'Union aéro-

nautique régionale (U.A.R.) et qu'elle a abandonnée le 31 décombre 1978, les élus départe-

mentaux ont donné leur accord,

à une la ge majorité, à la créa-

tion d'une liaison directe avec la

Cette figne sere exploitée — probablement à deter du 2 avril

- par la compagnie sărienne du

Languedos pour le compte de la

chambre de commerce du Puy et celle d'Yssingeaux, gestion-

naire de l'aéroport Le Pay-

Loudes, evec un avion Metro II, de fabrication américaine. Ce

bimotaur à hélices, capable de

transporter d'x-neut passagers. est en cours d'homologation en France ; il a effectué le trajet New-York - Cologna d'un saul

coup d'aile, à 12 000 mètres d'ai-

titude, ce qui donne une idée de

Le durée du voi Le Puy-Paris

sera de une heure quinze L'aller et retour coûtera 860 F. ll est prévu deux rotations quo-

tidlennes, cinq lours per se-

maine, c'est-à-dire environ cinq

cents voyages par an. Pour ren-

tabiliser la ligno, il faudrait que

onze mille six cents cassacets

l'empruntent chaque année, ce

qui correspond à un coefficient

en 1979. Les expériences de liaison directe entre Aufflac,

Rodez et Paris sont assez encourageantes. Pour l'année en

cours, les experts tablent sur un déficit de 1 600 000 F, dont 450 000 à 500 000 F à la charge

du conseil général, le reste étant

couvert par la Délégation à l'aménagement du territoire, la

L'encien voi La Puy-Paris via

Lyon durait deux heures dix. Il n'attirait guère la clientèle, sur-

lout intéressée par un voi direct

vers la capitale. Ainsi, une entre-

prise de Langeac, qui utilisait

solvante tols par an fancianne ligne, a dějě retenu sept cents

billets par an pour le ligne directe. Plusieurs industrials de

la Haute-Loire, qui fréquentalent, selon leur position géographique,

Satoles, se déclarent Intéresses per cette Raison directe La Puy-

Le Métro-II, qui serait bantisé

Haute-Loire, pourrait être utilisé ni les fins de semain

iormule charter, ne serait-ce que

nour faciliter le déplacement d'une équipe sportive ou d'un aroune de louristes. Le pressige d'une vitte et calui d'un département oe tiennent-üs pas un pau

à la présence d'un avion porte-

les aéroports de Clermor read, Seint-Etlenne ou Lyon-

Lourdes-Paris-Le Bourget.

du Puy.

de remplissage de 67 %. On attend six mille voyageurs

Adaptation des loge A. existants peur d'attir facter de subventions pi a mise en norme et le la company des stion du lorement (aux inars 1979). L'Agence re la pour l'arrélloration des pour l'arrélloration des pour l'arrélloration des pour la pour le pour l'arrélloration des productions de la production de la prod handloupers en article 54 de 1 martin concernant fr de leurs logemen

CA. et la C.F.D.I

ais sans ruptuu ಸಿಕ್ಕಿನ ಆದ ಅಹ⊈ಿ incorpage & Northwest a 1000ers in 122 142 - Tes deliver CCI

eldent ? ADT: ----An ev 

Nara cheri ----L'ENTREPRISE E BEBB CONTRACT CON

La C

EFF 1

# 165 "

Ets E BERET FORAGE 4570 Pour Pouvez jouer Bil pås jeudi

M. JACQUES CAMPET directeur général des douanes

et droits indirects M. Jacques Campet, adminis-trateur civil hors classe, a été nommé directeur genéral des douanes et droits indirects, en rempiacement de M. Guy Vidal, par le conseil des ministres.

[Né le 1 " février 1927 à Libourne (Gironde), M. Jacques Campet est docteur en droit, ancien élève de l'ENA. Administrateur civil hors classé affecté au ministère de l'économie et au ministère du budget, il était chef du service juridique et de l'agence judiciaire du Trèsor publie. M Campet est également membre du conseil d'administration de l'Institut de l'audiovisuel.]

Une plus grande concurrence EN UNE HEURE QUINZE (De notre correspondant.) sur le réseau aérien intérieur? Le Puy. - Pour une ville de

> Dans la seconde convention ne figurait plus le droit de préemp-tion. Il y était seulement indiqué qu' « aucune autre entreprise de qu' a aucune autre entreprise de transport aérien ne sera autorisée à exploiler des services aériens réguliers sur les lignes composant le néseau de la compagnie... at a effectuer, sur les mêmes lignes, sans son accord exprès, des services aériens faisant l'objet de méries systématiques de vols ».

La nouvelle convention entre Air Inter et l'Etat

S'oriente-t-on vers une

politique de - ciel ouvert - à

l'intérieur de l'Hexagone?

Les pouvoirs publics pour-raient être tentés d'introduire

la libre concurrence dans les aire afin d'obtenir des com-

pagnies aériennes, singuliè-rement d'Air Inter, qu'elles

diminuent leurs tarifs de manière significative comme

on le constate déjà outre

L'occssion s'offre au gouverne-ment de changer de rap puisque la convention entre l'Etat et Air Inter « relative à l'exploitation des lignes aériennes intérieures »,

qui a pris effet le le janvier 1974, arrivera à expiration le 31 décem-

fonds de commerce.

Cela dit, maintenant qu'Air

Inter a atteint l'âge adulte, qu'elle
a pris du poids et de l'autorité,
peut-être n'est-il pas inutile, pensent les autorités de tutelle, de
négocier avec élia une convention
qui mêle à sa vie quotidienne,
davantage d'imprévu.

Le première convention en vi-

La première convention, en vi-gueur du 1= octobre 1987 au 31 décembre 1973, reconnaissait à

Air Inter a une vocation privilé-giés » à desservir l'Hexagone et

que a la desservir l'hexagone ex a un droit de préjérence » pour l'exploitation des lignes inté-rieures. Il fallait lui laisser le temps de se faire les alles.

Atlantique.

Maintenir le statu quo ne serali pas très raisonnable, juge l'aministration. Il est temps, à son avis, d'accorn le jeu » sans pour cela modifier de fond en comble le «paysage» aérien intérieur Pas question d'introduire la concurrence à tout va : personne, à la fonce, n'en tirerait vraià la longue, n'en tirerait vrai-ment profit.

### Des formules à imaginer

qui a pris effet le les janvier 1974, arrivera à expiration le 31 décembre 1980. La dénonciation de ce texte par l'une ou l'autre des parties doit intervenir « avec dix-huit mois de préavis », soit au plus tard le 30 juin prochain.

Il paraît acquis que les pouvoirs publies dénonceront cette convention. Voudront-lis en négocier une autre? Ils y semblent résolus. Tous comptes faits, Air Inter a plutôt bien rempli son contrat (33.5 millions de francs de bénéfices en 1978). Rien ne justifie donc de trop lui compliquer la tâche, d'autant que la mise en ligne du train à grande vitesse (TGV), entre Paris et Lyon, à partir de l'automne 1983, risque d'entamer sérieusement son fonds de commerce.

Cela dit, maintenant qu'Air Les pouvoirs publics souhaite-raient, à la faveur de la négocia-tion d'une troisième convention. dégager les bases d'une collabo-ration plus étroite entre Air Inter et les compagnies régionales, dites du troisième niveau, dont on connaît le piteux état financier. Des forqueles resteut à invarier Des formules restent à imaginer qui incitent et même qui obli-gent Air Inter à se sentir davan-lage solidaire de l'expansion de ces petits transporteurs sans

Autre orientation : les autorités de tutelle envisagent de « libérer » les vois charters à l'intérieur de l'Heragone et d'introduire ainsi un élément de concurrence non négligeable, notamment en haute seison sur les destinations tou-ristiques : la Côte d'Azur, la Corse... Air Inter a blen senti le danger et prévoit des avant la fin de cette année d'exploiter. à titre d'expérience, des vols à haute densité et à tarif réduit entre Paris et Nice. L'exemple américain commence à faire école

JACQUES DE BARRIN.

### MONNAIE



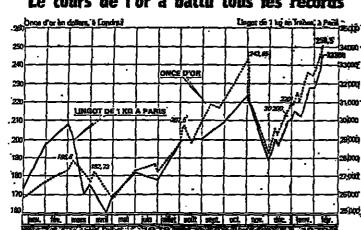

Tous les records de prix ont été dépasses sur les marches de l'or où la crise iranienne, les perspectives d'une diminution des invraisons de pétrole par les grandes compagnies et, bien sûr, le nouvel accès de jaiblesse du dollar ont provoqué une jorte demande dans un climal de vive agitation. Dans l'après-midi de mercredi, le cours a été coté par opposition à Londres 251.60 dollars l'once de 31.103 grammes d'or jin, prix proche du maximum atteint pendant la séance (251.75 dollars). Dans la matinée, le « fixing » quait été établi à 249 dollars. Depuis le début de cette semane, le cours s'est trouvé constamment jiré au niveau ou au-dessus du précedent record atteint le 31 octobre dernier (243.65 dollars), c'est-à-dire à la veille des mesures de redressement du dollar annoncées par la Maison Blanche. A Paris, le cours du lingot de 1 kilo a été coté 33 600 francs, ce qui correspond à une parité de 246,11 dollars.

### Vente du F.M.I.

Reflétant la flambée des cours de l'or, la vente mensuelle du Fonds monétaire international s'est effectuée mercredi à des prix records allant de 252,47 à 252,77 dollars l'once pour un cours moyen de

records allant de 252,47 à 252,77 aouars ronce pour un cours moyen de 252,53 dollars.

470 000 onces, soit la totalité de l'offre commerciale, ont été adjugées au cours de ces enchéres pour lesquelles les soumissions ont porté sur un total de 149 million d'onces. En outre, 59 200 onces ont été vendues, au prix de 252,53 dollars, à un pays en voie de développement ayant le droit de présenter des soumissions sur une base dite a non concurrentielle n.

Le précédent record des ventes mensuelles du F.M.I. avait été enregistré en novembre dernier avec un cours moyen de 224,02 dollars.

La vente a rapporté 110 millions de dollars au Fonds spécial d'aide aux nous les nius pauvres.

### - (Publicité) -INSTITUT FRANÇAIS DE L'ENERGIE

UTILISATION OPTIMALE DE L'ÉNERGIE

Stage spécial destiné aux ingénieurs d'exploitation, d'entretien et de bureaux d'études et les responsables énergie d'entreprise

A PARIS du 26 février au 2 mars 1979

Renselgnements et Inscriptions: I.F.E., 3, rue Henri-Heine - 75016 PARIS tél. 524-46-14 posta 257.

تعطيفا والمساور والمنصور وسوا بمسووا والأوا

# AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

### province qui a la souci de son ement économique, à plus forte raison avand elle est. comme Le Puy, le chot-lieu d'un

### SOCIÉTÉ CENTRALE

DES

### ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE

SOCIÉTÉ ANONYME CRÉÉE PAR LA LOI DU 4/1/1973 CAPITAL SOCIAL : 145 MILLIONS DE FRANCS SIÈGE SOCIAL : 87, rue de Richelieu, 75002 PARIS R.C. PARIS 73 B 5817

### CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

(en millions de francs)

| 1977           | 1978           | Variation            |  |  |  |
|----------------|----------------|----------------------|--|--|--|
| 2 392<br>4 081 | 2 746<br>4 633 | + 14,8 %<br>+ 13,5 % |  |  |  |
| 6 473          | 7 379          | + 14 %               |  |  |  |

Les deux soriétés A.C.F. Vie et A.C.F. LA.R.T. sont filiales de la Société centrale des A.C.F., qui a exclusivement pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des Sociétés constituant le Groupe des A.C.F.

~ 1 500 AGENTS GÉNÉRAUX - LES RÉSEAUX COMMERCIAUX

ET LES REPRÉSENTANTS DES A.G.F. DANS 55 PAYS METTENT LEUR EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE.

### INTERBAIL

Le conseil de surveillance s'est réuni la 7 février 1979 et a examiné les comptes arrêtés par le directoire. Le tableau cl-après résume les chif-fres caractéristiques d'Interball en 1978 par rapport à 1377.

Les produits de l'exercice ont per-mis d'amortir dans l'année la tota-illé des frats d'émission de l'emprunt convertible lancé en 1878, qui s'éle-vait à 5.953.000 F. Le bénéfice dépagé parmet de dis-tribuer un dividende de 19.19 P con-tre 17 P pour l'exercice 1977.

93 323 000 1 016 000 000 169 485 000 123 653 000

45 694 000 48 381 000 Ce dividende sera payé aux 2 057 631 schions composant désormais le ca-pital social après le conversion à la fin de 1978 de 253 131 obligations aux les 725 006 émises en janvier 1978.

Le dividende sera mis en palemen à compter du 2 avril 1978.

Depuis juillet 1978, le conseil d'ad-

ministration de la Softrem a accepté 16 nouveaux dossiers correspondan

à un montant d'intervention de

11 millions de france dans des entre-

prises devant créer 660 empiois. Avec 23 nouveaux dossiers traités dans l'année, l'activité de la Sofirem est

restée très soutenue en 1978.



### GROUPE CdF

### 1978: UN BILAN POSITIF POUR LA SOFIREM

Au 30 juin 1978, à la clôture de son dernier exercire comptable, la Softrem (Société financière pour favorier l'industrialisation des té-gions minières) arait apparté 104.2 millions de francs (dont 44.6 millions en comptes courants d'associés bio

qués en prêts à long terme) à 23 sociétés s'étant engagées à créer 13 582 emplots. dont 4 500 réservés par priorité à des mineurs.

FRANÇOIS MORISON.

La C.G.T. appelle à l'occu-pation d'un nautre à Marseille. — La fédération des syndicats ma-ritimes C.G.T. à appelé, le 7 fé-vrier, les marins du porte-conte-neurs Rocrai, inomobilisé à Mar-selle, après la liquidation de la compagnie Courtage et Trans-ports, i à rejuser Lout comprossis, et à occuper leur navire ». Pour et à occuper leur napire a. Pour la C.G.T. Il est « inadmissible que, sous prélezie de reniabilité, le gouvernement trunçais brade des navires modernes comme le Rocrol on le Fontenoy aux intérêis d'un groupe bancaire, alin de lui permettre de réaliser une opération bournère intéressante ».

# SOFICOMI

Le capital de la société a été porté, à compter du 1er janvier 1978, de 151 603 500 F à 189 081 300 F, à la suite de la conversion, en cours d'année 1978, de 374 778 obligations de l'emprunt obligataire convertible émis en 1974, venant s'ajouter anx 16 035 obligations déjà converties au cours des deux exercices précédents. En conséquence, il ne reste plus en circulation que 239 187 titres sur les 530 000 émis en 1974.

### ROCHEFORTAISE S.A.

Dans une lettre qu'il vient d'adres-ser aux actionnaires. Pierre Maurel, président de Rochefortaise S.A., a donné des informations sur la mar-che du groupe pendant l'exercice

Les chiffres d'affaires des filiales ant saivi, à l'exception de la S.E.R. ant solvi, la progression que nous nous cus étions fixée dans les différents sec-teurs d'activité, meuble, plastique, sutomobils et alimentaire et ceci tant en France et à La Réunion qu'à Madagascar et aux Comores.

Quant à Rochefortaise S.A., ses résultats propres pour l'année 1978 permettent de penser que le conseil d'administration proposera la dis-tribution d'un dividende qui na devrait pas être inférieur à celui de l'année précédente.

### SOGEVAR (Sicay)

vation au 31 décembre 1978 Le conseil d'administration de SOGSVAR à arrêté les comptes de l'exercise clos le 31 décembre 1972. Il proposeis à l'assemblée générale des actionnaires de fixer le dividende giobal à 19,48 F (18,09 F net) au lieu de 17,40 F (15,06 F net) au lieu de l'extrace précédent. Au 31 décembre 1978, la valeur l'equidative de l'exclion s'établissait à 32,08 F contre 319,55 F un an auparavant, après détachement, le 3 avril 1978, du dividende afférent à l'exercice précédent.

A le même date, l'actif net s'élevait à 677,3 millions de france.

> SOGINTER (Sicav)

Situation on 31 décembre 1978 Situation ou 31 décembre 1978
Le conseil d'administration de
SOGINTER à arrêté les comptes de
l'exercire clos le 31 décembre 1978.
Il proposers à l'assemblée générale
des actionnaires de fixer le dividende global à 22, 65 F (20,50 P net)
au lieu de 22,17 F (20,25 F net) au
litre de l'exercire précédent.
Au 31 décembre 1978, la valeur
liquidative de l'action s'établissait
à 4653 F contra 465,3 P un an
auparavant, après détachement, le
3 avril 1978, du dividende afférest
à l'exercire précédent.
A la même date, l'actif net s'élevait à 823,5 millions de francs.

> SOGINCO (Sicay)

Situation on 31 décembre 1978 Le conseil d'administration de SOGIRCO a strêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1978. Il proposera à l'assemblés générale des actionnaires de fixer le dividende global à 5,53 F (4,96 F net) au lien de 6,55 F (5,75 F net) au lien de 6,55 F (5,75 F net) au lien de 6,55 P (5,75 F net) au lien de 6, au lien de 6.55 F (5,75 F met) au titre de l'exercice précédent.
Au 31 décembre 1978, la valeur liquidantée de l'action rétabléssit à 133.68 F contre 116.48 F un au auparavant, avrès détachement, le 3 avril 1978, du dividende afférent à l'exercice précédent.
A la même date, l'actif net s'élevait à 150.9 millions de francs.

2 vrais fauves DE IOMASO PANTERA G.T.S 27.475 F.TTC 147.500 F.TTC 50, RUE RAYNOUARD 75016 PARIS. Tél. 525-81-64

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES INDUSTRIES PÉTROCHIMIQUES SONATRACH - DIVISION HYDROCARBURES

(Publicità) -

### DIRECTION TRANSPORT AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL

La DIRECTION TRANSPORT. 9. rue Abou-Nouss, Hydra, ALGER, lance un appel d'offres pour la réalisation clés en main tous corps d'état d'une BASE TRAVAUX à SOUGUEUR comprenant un hâtiment de 1200 m2 et un parking couvert de 1.000 m2.

Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer les cahiers des charges à l'adresse indiquée ci-dessus contre la somme de deux cents dinars algérieus (200 D.A.).

Les offres, accompagnées de pièces réglementaires, devront être adressées sous oli cacheté à SONA-TRACH, DIRECTION TRANSPORT, 9, r. Abou-Nouss, Hydra, Al.GER, avant le 31 mars 1979, le cachet de la poste faisant foi.

Les plis devront porter clairement la mention • NE PAS OUVRIR - OFFRE POUR LA BASE TRAVAUX DE SOUGUEUR ».

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres nendant une durée de 90 jours.

# UN ENTRETIEN AVEC M. JOËL LE THEULE

- La prochaine génération d'autoroutes sera entièrement financée par l'État
- Un avenir difficile pour Air France malgré le redressement de ses comptes

Succedant au printemps 1978 à plusieurs secrétaires d'Etat successifs, M. Joël Le Theule est un ministre des transports autonome et à part entière. Il a la responsabilité de la construction aussi bien que de l'exploitation

des routes et des voies navigables, de l'aviation civile et d'une grande partie de la construction aéronautique, de la gestion des ports et des bateaux qui les desservent. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, M. La

ministre de l'équipement, qui précoyait que 6 150 kilomètres d'autoroutes seraient en ser-vice en 1983, sera-t-il res-pecté ?

— Le 15 juin 1977, le gouverne-ment s'est donné un double ob-jectif à l'horizon 1983 : désen-claver l'Ouest, l' Sud-Ouest et le Massif Central, assurer des liai-sons transversales ouvertes sur l'Europe et passant à grande dis-tance de la région parisienne. La réalisation de cet objectif est ac-tuellement blen engagée. La France, au 1<sup>st</sup> janvier 1979, était dotée de 4800 kilomètres de voies autoroutières et de 1800 kilomè-tres de voies rapides à chaussées séparées, soit 6 200 kilomètres de séparées, soit 6 200 kilomètres de liaisons rapides. En faisant abs-traction des 6 kilomètres en cours de finition sur l'autoroute de l'Esterel et qui seront mis en ser-vice en 1979, le réseau actuel offre des liaisons autoroutières conti-nues avec l'Espagne, l'Italie, l'Al-lemagne et la Belgique.

» Au 1° janvier 1979, les chan tiers en cours ou qui seront lan-cés dans le courant de l'année portent sur plus de 1 100 F mè-tres de voies autoroutié A l'ouest, l'autoroute qui o se Le Mans atteindra Rennes a la mi-1000 et un applie têt le démi-1930 et, un an plus tôt, le dé-partement de la Mayenne. La liaison Angers-Nantes sera ter-minée à la même époque, et la fin de l'Océane sera entreprise. Au sud-ouest, l'autoroute de Paris à Boltiers ettenders Rordeoux are Poitiers atteindra Bordeaux vers la fin de 1981, ré-lisant ainsi une seconde liaison continue avec l'Espagne. Sur les 380 kilomètres qui séparent Bordeaux de Naronne, 244 kilomètres d'autoroute seront en service à la fin de 1979.

Etienne. Son utilité publique vient d'être déclarée. Dans les Alpes, Lyon, Grenoble, Chambéry et Annecy sont reliées entre elles, et, depuis Annecy, les travaux se poursuivent en direction de Genève, permettant d'escompter une mise en service à la fin de 1980. Dans l'est de la France, la liaison Beaune-Rhin sera achevée fin 1980. Les travaux préparatoires

Le programme autoroutier Thiers inaugurée par le président décision prise en Alsace de rendre fixé, le 15 juin 1977, par de la République le 24 octobre sans péage l'autoroute Nord-Sud, 1978 sera poursuivie jusqu'à Saint-ministre de l'équipement, qui Etienne. Son utilité publique vient en deux fois deux voies : elle constituera une grande traversée de Ciermont-Ferrand à la Médi-terranée pour une date plus loin-taine; mais, d'ores et déjà, les crédits que l'on investit sur cet itinéraire sont substantiels. » Les ombres proviennent des

Dans l'est de la France, la liaison
Beaune-Rhin sera achevée fin
1980. Les travaux préparatoires
viennent de commencer sur
l'e étoile de Langres », c'est-àdire les autoroutes qui rayonneront de Langres vers Nancy,
Troyes et Dijon.

> La réalisation de l'objectif
présenté par M. Fourcade est
donc globalement en bonne voie.
Toutefois, des modifications sont
survenues, certaines heureuses. survenues, certaines heureuses, contre la déclaration d'utilité pu-d'autres difficiles. Heureuse la blique.

### Le tunnel sous la Manche

- Lors de la discussion budgétaire, vous avez annoncé la création, à partir de 1980, de « voies rapides à caractère autoroutier qui seront sans péage ». Pourquoi créer ainsi un réseau gratuit ? Qui finan-cera ces voies rapides ?

J'ai en effet parlé, lors de la discussion budgétaire, d'une seconde génération de votes rapides à chaussèes séparées qui seront, elles, sans peage. Elles existent déjà : pensez au réseau breton et aux premiers éléments de le reversée du Mesti Central de la traversée du Massif Central par la R.N. 9. Ce qui est actuel-lement exceptionnel deviendra systématique à partir de 1985.

» La première génération de voies rapides est constituée par les autoroutes ; nous les construi-1980, pour partie en 1981.

Dans le Massif Central, l'autoroute de Clemmont-Ferrand à réalisé grâce à la perception d'un

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DES INDUSTRIES LÉGÈRES

SOCIÉTÉ NATIONALE DES INDUSTRIES DES LIÈGES ET DU BOIS

AVIS D'APPEL D'OFFRES

INTERNATIONAL

— Les cahiers des charges peuvent être retirés à partir du 15 Janvier 1979, contre la somme de cent (100) dinars algériens,

Société Nationale des Industries des lièges et du bois

Direction Organisation et Planification 1, rue Kaddour-Rahim, Hussein-Dey, ALGER

La date limite de remise des offres est fixée au 15 avril 1379, le cachet de la poste faisant foi.

- La réalisation de trois (3) unités de production de

Un appel d'offres international est lancé pour :

péage auprès des usagers qui les utilisent, et pour une part sous forme d'avances budgétaires de

» Cette première génération, c'est la création de voies nouvelc'est la creation de voies nouvel-les, et, d'ini quelques années, le réseau de base aura été constitué. Il complète le système routier existant qu'il double parfois, ce qui n'est pas sans poser des pro-blèmes. Combien de kikonètres reste-t-H à construire de ce type? Moins de 1600 kilomètres, et ce sont ces kilomètres qui compléte-ront le maillage de fond. ront le maillage de fond.

» La seconde génération d'auto-routes sera beaucoup plus liée à des préoccupations d'aménage-ment du territoire. C'est pourquoi j'ai pu affirmer, lors de la discus-sion parlementaire, le double caractère qu'elle aura. Pour sa réalisation, la participation pu-blique sera totale.

 Les Britanniques, notamment les responsables ferroviaires, militent pour la relance du tunnel sous la Manche. Le gouvernement français est-û prêt à rouvrir ce dossier?

— En décembre 1974, comme de nombreux députés, j'ai voté la ratification de la convention né-cessaire à la réalisation du projet de tunnel qui comportait deux voies de chemin de fer. Ce sont les Britanniques qui ont refusé de donner suite à ce projet

les Britanniques qui ont refusé de donner suite à ce projet.

> Les deux sociétés ferroviaires British Railways et la S.N.C.F. ont mené, avec leurs consultants, une étude préparatoire sur un projet de tunnel ferroviaire plus modeste, donc moins cofiteux, puisqu'il serait à voie unique. Il permettrait l'acheminement du trafic purseurs et marchandises trafic voyageurs et marchandises traditionnel. Par contre, il laisse-rait à l'écart le transport des voitures accompagnées et des ca-mions, probablement pour préserver les intérêts des armateurs maritimes qui assurent actuelle-ment ce trafic et qui pour 80 %, sont britanniques. Que doit-on

» Les chemins de fer britanni-ques compteot saisir leur gouver-nement des premiers résultats de cette étude. L'expérience passée m'incite à la prudence, et je pense qu'il est sage de connaître la po-sition anglaise avant de poursui-rre plus complètement les études du côté français. De toute façon,

Theule, qui a eu, ces temps derniers, plusieurs occasions de s'exprimer sur la grande réforme de la S.N.C.F. en préparation (« le Monde -des 7 et 8 février) fait le point sur des dossiers non moins actuels : l'équipement autoroutier

 Cette question concerne en fait l'ensemble de la politique de la compagnie nationale dont je suis le tuteur. Mon prédécesseur a signé avec Air France, il y a a signé avec Air France, il y a un peu plus d'un an, un contrat d'entreprise. Ce contrat était essentiellement de redressement financier et d'amélioration de gestion. Les résultats obtenus sont bons, et la direction d'Air France peut s'en féliciter à juste titre. Mals les dispositions de ce contrat ne concernent que les années 1979 et 1980; or, en ma-tière d'acquisition d'avions, il faut voir plus loin.

Très récemment deux rai-sons convergentes, le fait que le trafic aérien connaisse un déve-loppement plus rapide que prévu et le carnet de commandes des et le carnet de commandes des constructeurs qui se trouve de plus en pius saturé, ont amené la compagnie nationale à envisager, à titre d'hypothèse, un programme d'équipement comportant l'achat de dix Boeing-747, onze Airbus, six Boeing-727 entre 1980 et 1983. L'analyse à laquelle je procède, en liaison, bien sûr, avec mes collègues du budget et de l'économie, portera sur le développement d'Air France regardé sous un double éclairage, celui du devenir du transport sérien général (échappera-t-il à toutes les crises ?) et celui de la place particulière d'Air France dans ce transport, compte tenu de ses progrès et de ses handicaps.

Se Quelles sont les questions fondamentales qui doivent être examinées ? D'abord il n'est pas douteux que l'essor constaté du développement aérien va de pair avec une dégradation de la recette unitaire qui ne cesse d'être préoccupante. Il faut donc exa-

préoccupante. Il faut donc exa-miner très précisément à quel programme d'opérations les nou-veaux avions sersient affectés et quelle en serait la rentabilité.

» Sur le long-courrier, Air France développe une politique commerciale originale qui doit lui permettre de répondre au défi de la « dérégulation ». Cette politique devrait porter ses fruits mais elle se heurtera toutefois à une concurrence impitorable. à une concurrence impitovable. d'autant plus vive que certains pays européens se sont engagés dans une politique de concessions tarifaires à l'égard des Etats-Unis en échange de l'ouverture, pour eux, de nouvelles escales outre-Atlantique.

» Sur le moven-courrier, le coûi superieur du personnel navigant français pèse plus lourdement, car les étapes sont courtes et l'impossibilité de faire appel aux Boeing-737 constitue un handicap très serieux. Le débat qui est ouvert et qui a été bien posé par Air France est donc de savoir à quelles conditions, à l'issue d'une période de redressement, la com-pagnie nationale peut ou non enter dans une phase de déve-

Comment faire voler les cinq derniers Concorde? Vers quelle solution s'oriente-i-on?

-- Comme vous le savez, les gouvernements français et britan-nique ont autorisé la fabrication de seize Concorde. Les deux pre-miers appareits assurent les vois de développement : quatorse appareils sont donc commerciali-sables. Actuellement, cinq n'ont

# bruits

MESURES GRATUITES ET GARANTIE PAR LE BETIP DE L'ABAISSEMENT DES NIVEAUX SONORES

Four supprimer les bruits it fant les counsitre. Le Bureau d'Études des traitements pour l'solation phonique vous oftre gracieusement d'évaluer les nuisances sonores de votre appartement. Elle pourra ensuits étailles les correctifs et chiffrer les travaux. B.E.T.LP. - 11, quartier Boieldies 92800 Puteuex - La Défense Tél. 774-83-00

posé est celui d'une ligne EuropeJapon. Je me fais peu d'illusions
sur son ouverture. Les obstacles
à l'atterrissage au Japon ne sont
pas levés, bien qu'une évolution
plus favorable se fasse jour,
mais surtout cette liaison ne
peut être rentable qu'exploitée
au-dessus de la Sibérie avec une
seule escale et en vol supersonique. Je reviens de l'Union
soviétique, où j'ai abordé cette
question. Ce droit de survol ne
nous sera pas accordé dans un
avenir proche pour des raisons
énologiques, m'a-t-on assuré.

» Il y a enfin des possibilités sur
des liaisons Europe-Afrique mais
qui posent des problèmes de droits
de survol extramement difficiles
en raison du grand nombre
d'Etats survolés. Passer au-dessus
de zones désertiques ne donne
pas pour autant le droit de voler
en supersorique.

» La question de fond est de savoir si ces lignes peuvent être exploitées d'une manière rentable.

exploitees d'une manière rentable. Il est diffiche d'amortir le coût des machines; il restera à la charge des Etats et ce sont eux qui, dès lors, décideront de l'utilisation qui en sera faite. Reste le problème de la couverture des dépenses directes d'exploitation y compress du surrect sobtion, y compris du support tech-nique qui reste important. > Les signes actuels sont encourageants, mais j'ai pu noter des différences entre les résultats de

la compagnie britannique et ceux de présentations comptables dif-férentes, c'est une question que je fais regarder. » De toute façon, Air France, les constructeurs et l'Etat étu-

ce projet réduit dont m'a entretenu mon homologue britannique
M. Rodgers ne résout que très
imparfaitement le problème des
liaisons avec la Grande-Bretagne.

— Air France risque de se
trouver très vits à court
d'avions. Le gouvernement
est-Il prêt à donner toutes
facilités à la compagnie nationale, notamment pour acheter
américain?

— Cette question concerne en

pas trouvé d'acquéreur, trois qui
ont été assemblés en France et
et British Airways ou une compagnie américaine.

» Le faisceau Europe-Amérique
cui sud pourrait être complété
ment approfoudies pour voir
quels pourralent être les développements commerciaux : le
faisceau Europe-Amérique du
Nord -Amérique du Sud si une
compagnie américaine s'y attad'avions. Le gouvernement
faisceau Europe-Amérique du
Nord -Amérique du Sud si une
compagnie américaine.

Sud pourralt être complété
ment approfoudies pour voir
par une liaison Amérique du
Nord -Amérique du Sud si une
compagnie américaine.

Sud pourralent étre des British Airways ou une compagnie américaine.

Sud pourralent étre des British Airways ou une compagnie américaine.

du pays (c'est la fin des autoroutes concédées et à péages), la relance du projet de tennel sous la Manche (prudence), l'avenir d'Air

France (il faudra suivre très attentivement les effets de la concurrence internationale).

Concorde avec les Américains ?

dient l'avenir des avions dispo-nibles. C'est sans doute par des accords d'échanges d'avions du type de cekri de la Braniff, par exemple, que l'on pourra utiliser le Concorde sur des secteurs non concurrentiels avec ceux des compagnies française et britan-nique.

nique.

» Cette dernière remarque n'est
pas sans importance, car une
décision d'introduire sur l'Atlandécision d'introduire sur l'Atlan-tique Nord une compétition super-sonique en louant Concorde à une grande compagnie américaine pourrait avoir des conséquences négatires pour notre compagnie nationale. Je ne l'exclus pas, mais une telle décision devrait être prise après une réflexion qui est loin d'être terminée. »

Propos requeillis par JACQUES DE BARRIN.

# At Monde

LA ROUTE

Le numéro : 3 F Abonnement un sa (dix numéros) : 30 F

### PRÉFECTURE DE LA COTE-D'OR ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

Interconnexion 2 × 400 kV Région Rhône-Alpes - Région Parisienne Tronçon Génissiat - Vielmoulin

Une instruction administrative est ouverte sur la demande pré-sentée par Electricité de France, en vue de la déclaration d'utilité publique de la ligne 2 x 400 kV d'Interconnexion Bégion Rhône-Alpes-Région Farisienne, tronçon Génissist-Vielmoulin. Conformément aux dispositions du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, le dossier présente par Electricité de France comporte une étude d'invect.

Les personnes intéressées pourront prendre connsissance de catte étude et consigner Isurs observations éventualles sur le registre prévu à cet effet, pendant un délai de deux mois à compter du 15 février 1879, sur jours et heures habituels d'ouverture des bureaux au public, dans chacun des lieux énumérés ci-après :

Préfecture de la Oôte-d'Or,
 55, rue de la Préfecture à DIJON,
 Bureau C. 14, porta C.

Service Interdépartemental de l'Industrie de Bourgogne Franche-Comité, Cité Administrative Dampierre, 6, rue Chanceller-de-l'Hôpital à DIJON.

Sous-Préfecture de Beauna.
 Mairie de Seurta.
 Mairie de Noits-Saint-George
 Mairie de Gevry-Chamberti:
 Mairie de Sombernon.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE Division de l'Administration et des Services Communs

### AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL

Un Avis d'Appel d'Offres est lancé pour : 1) La dépose d'une menuiserie bois.

2) La fourniture et pase d'une menutserle en profilés aluminium anodisé et vitrage.

Les Entreprises Intéressées peuvent retirer la cahier des charges auprès de la SDIE/DASC/MDN . LES TAGARINS - ALGER-Les Offres accompagnées des plèces réglementaires requises et placées sous double enveloppe devront parvenir au plus tard le 15 mars 1979 à l'adresse ci-dessous;

L'enveloppe intérieure cachetés à la cire portera le mot < soumission > « Appel d'Offres manulsarie », plis à ne pas ouvrir, avec l'indication de nom du candidat. L'enveloppe extérieure indiquera l'adresse sulvante :

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE DASC/DSF BP. 298 ALGER-GARE (ALGER).

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours, à compter du 16 mars 1979.

Bons de la Caisse Nationale de l'Energie

Votre argent est toujours disponible après 3 mois. Les intérêts sont progressifs : jusqu'à 9,50% de taux actuariel brut au bout de 5 ans.



CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE 🔕 ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL 17, RUE CAUMARTIN 75009 PARIS TEL 266.01.09

LES MARCH

Safes, inequieres

COURS AN BOLL

WIRSE DE PARIS -

~ \ ~ 8±

VALIURS LANGE MAN 982 Site: 178: Cany. | 151 | 1 | 100 | 68 | 178 | 68 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 17 2 - 745 | Artanton Pangus Sta 224 2 2 15 | Manna March | 18 18 18 18 2 4 14 | Manna March | 18 18 18 18 får # Benis Dag

The same and the s 4-735

255 17 74 28 14 551 77 74 28 14 Market State Control of the Control Attach in anderen du Geine aus dane mit fengente feben mehren Die fer eine Gerinten fahrt wen dan mienfelt Sengente Merte da mar blies um Gerintons dan in einstanden denn bij fengelich

ALEURS Premier Dernies Comes SETUM VAL 154 72 7 在 12 755 (a 34**6 6** 3798 - 2739 - 2755 - 2768 -Tie Te Lie 50 Long t 110 Longer 9 8 Longer Noneta Propera Propera Propera

(4) (**1** 

124 124 4-1

### PARIS 7 FEVRIER

L'or toujours plus haut Les actions, irrégulières

comptes

Te fin des autoronies ont relance du projet de le (prudence), l'avent (autoronies attentives autoronies encurrence internationale)

priori, peut intéresser de ct British Airways ou le ct British Airways ou le pagnie américaine du le pagnie américaine au liaison Américaine du Sud pourrait être le par une liaison Américaine du Sud pourrait de la son Europe de le compagnie américaine du la laison Europe de le compagnie du British le les compagnies du Sud-le tique et la Quantas.

Américains ?

dient l'avenir des avin-nibles. C'est sans done a accords d'échanges dan type de celui de la Brat exemple, que l'on poura: le Concorde sur des seus concurrenties avec re-compagnies française et nique.

nique.

pas sans importance a décision d'introduire au décision d'introduire au décision d'introduire au sique Nord une compagne me consique en louant con des me grande compagne me pourrait avoir des me négatives pour notre nationale Je ne l'enduir une teue decision den prise après une relient intin d'être terminée.

Propos receip

JACQUES DE

Le Monde

domes as accurate Numera de férie

CUBA

LA ROUTE EN FRANCE

Folg numeren : MP

Le priz de l'or voie de records en records. Mercredi, le lingot s'est adjugé 605 francs de plus que la peille et s'est établi à un nouveau peus et est était à un nouveau plus haut historique : 33 600 F. Moins recherché, le napoléon a néanmoins valu 279,90 francs, contre 279,20 francs. Dans la joulée, les emprunis indexés sur le métal faune (7 % 73 au plus haut, et la 4 112 %), se sont emplies dans meta juine († 10 13 un plus naut. et la 4 1/2 %) se sont envolés dans les mêmes proportions, tandis que les actions françaises se mon-traient un peu plus irrégulières.

En repli de 0,6 % à l'ouverture de la séance, l'indicateur instan-tané a peu à peu remonté la penie pour terminer à — 0,3 % environ.

Tous les compartiments ont suivi à peu près la meme ten-dance : trrégulière. Les hansses ont été, en éffet, plus nombreuses qu'au cours des deux precédentes séances, mais sans jamais dépas-ser le chiffre des baisses.

« Les possibilités d'intervention « Les possibilités d'intervention des gendarmes ont tout de même des limites », expliquaient certains professionnels. Mais autour de la corbeille, il n'y avait pas, à cet égard, d'unantmité. D'autres assuraient, par exemple, que l'amélioration enregistrée en cours de séance tenait principalement au démenti opposé aux rumeurs selon lesquelles un coup meurs selon lesquelles un coup d'Etat s'était produit en Iran. Cela ne signifie certes pas que les milieux financiers préfèrent le statu quo dans cette partie du monde. Ici aussi, les avis soni partagés et ne se rejoignent que sur une chose : « Pourva que les approvisionnements en pétrole puissent reprendre normalement. » — P. C.

**BOURSE DE PARIS -**

| Precéd | Premier | Country | Services |

525 815 615 507 26 16 26 80 26 80 26 80 26 80 62 75 810 890 596 596 583 450 19

au titre de l'exercico clos le 31 octobre 1978.

ESSILOR. — « L'orientation 1978
semble meilleure qu'en fin d'année
1977. Nous restons cependant prudents et pensons que notre taux de
croissance s'établira à 15 % », a érrit
le président du groupe à cen actionnaires.

S. A. DU ROTIN. — L'entreprise
va êtra absorbée par la société
Bpécialités électriques industrielles
et mécaniques (S.E.I.M.), avec effet
rétroactif au 1° janvier 1979.
Four l'exercice 1978, 18 S.A. du
Rotin va distribuer, après cinq ans
d'interruption, un dividende global
de 450 F. Les actions de la nouvelle
société seront cotées à la Bourse de
Lyon.

COURS DU DOLLAR A TOKYO 72 | 82

7 FÉVRIER

VALEURS ctöture cours

| 120 | 191 | 192 | 121 | 125 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425

| 1-11-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 2                                        | 7 2                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcoa A I. I Speing Chase Monhattan Bank Da Pont de Memoeirs Eastman Rodak Extra Ford General Electric General Facols General Maters General | 58 3 2 2 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 | 50 1/4 5 6 7 8 8 6 7 7 8 7 9 5 9 8 8 4 9 1 9 7 9 8 4 9 1 9 7 9 8 8 4 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 |
| U.S. Steel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24                                         | 23 5:8<br>17 1/2<br>57 1/2                                                                                 |

INDICES QUOTIDIENS (INSEE Base 100: 29 dec. 1978) 6 févr. 7 févr

Valeurs françaises .. 99,3 Valeurs étrangères .. 168,3 C" DES AGENTS DE CHANGE 197 50 | 196 76 | Indice général ..... 85,3

· · · LE MONDE - 9 février 1979 - Page 31

| IEC M                                                                          | INDCHÉC E                                                                                                                                          | INANCIERS                                                                                                            |                                                                       | -                     |                                                   |                        |                            |                                                        |                            |                       |                                                        | . oge                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| LLO IVI                                                                        | AKCHES F                                                                                                                                           | INAIVCIEKS                                                                                                           | VALEURS preced                                                        | cours                 | VALEURS                                           | Cours<br>précéd.       | Dermier<br>cours           | VALEURS                                                | Cours<br>précèt.           | Cours                 | VALEURS                                                | Cours Der<br>précéd, cu              |                           |
| ARIS                                                                           | LONDRES                                                                                                                                            | NEW-YORK                                                                                                             | 078 Paribas [19 80<br>Paris-Oridans 23                                | 83                    | rachire                                           | 469                    | 392<br>460 58              | (LI) Baignei-Far).<br>Bis S.A                          | 385                        | 21<br>275             | HOR5                                                   | COTE                                 | 1                         |
| FÉVRIER                                                                        | Une tendance à l'effritement auc-<br>cède jeudi mann à la timide amétic-<br>ration notée la veille. L'indice des                                   |                                                                                                                      | Paternelle (Lz) 166 50<br>Placem (afer 188 50<br>Providence S.A., 285 | 277                   |                                                   | . 245 .                | 250<br>49 55<br>244 .      | Blanzy-Coest<br>La Gresse<br>Degresson                 | 178                        | 257 40<br>152<br>172  | Basq. Fin Ser<br>Calibiose Pig                         | 29 3                                 | 31 30                     |
|                                                                                | industrielles balase de 1,5 point à 453.7. Les pétroles, en respuche,                                                                              | Sériousement ralenti mardi, le<br>mouvement de baisse des valeurs<br>industriclies a repris à un rythme              | Reparts (Fig.) 555<br>Santa + e                                       | 584<br>180            | Pengent (ac. out.) Ration-for G.S.P. Ressorts Ind | 148 48                 | 125<br>19 60<br>144 90     | Dong-Free.<br>Duguesas-Puras<br>Estiloi                | 390                        | 168<br>389 -          | Epto<br>Epto<br>Encatres                               | 280 \$5<br>418 42                    |                           |
| starra also bout                                                               | progressent notablement après le<br>relévement du prix de l'essence. Les<br>fonds d'Etat sont soutenus, Nouvelle                                   | usez rapide mercredi à Wail Street.<br>L'indice Dow Jones a cède 6,84 points                                         | Setts                                                                 | 250                   | Reite                                             | 91 50<br>67 50         |                            | FRITURNS G.J.J.,<br>Mayas                              | 1335                       | 8 <br> 356<br> 270  8 | intertechnique.<br>Metall. Miniers<br>Octobis          |                                      | 59 50<br>55               |
| rjours plus hauf                                                               | Avance des mines d'or.  Dr (soverture) (dollars) contre 251 69                                                                                     | avant de s'établir à SiGUI. Le mur-<br>ché s'est animé et 28.48 millions d'ne-<br>tions ont changé de mains contre   | Clause                                                                | 433<br>162            | Satura<br>Sich<br>Sondure Arteg                   | 17 50<br>(54<br>388    |                            | Lyen Alemant<br>6 Magnest                              | 128                        | 126                   | Procupita                                              | 29                                   | 39                        |
| ons, irrégulières                                                              | CLOTHE COURS                                                                                                                                       | 23,66 millions la veille.<br>Sur 1 854 valeurs traitées, 1 184 ont                                                   | Madag, Agr. Int 24 (M.) Missot 135                                    | 16 ···                | S.P.E.L.C.SL.L.E.<br>Stokyls<br>Trailor           | \$1<br>290             | \$1<br>294                 | (Ly) Majareste.<br>M.I.G<br>0.F.POzz.F,Paris           | 320                        | 289                   | S.P.R.                                                 |                                      |                           |
| s l'or vois de records l<br>Sercredi, le lingot s'est<br>Francs de plus que la | VALEURS 72 82                                                                                                                                      | reculé, 312 seulement ont monte<br>tands que 358 restalent stables. A<br>noter que les investigaeurs institu-        | Safins do Widl.   240                                                 | 233                   | Yiraz                                             | 84 ··                  | _                          | Publicia<br>Selher-Lebbec<br>Waterman & A.             | 193 50<br>193 50<br>256 10 |                       | Veres S.A<br>Oce v Srietes<br>Revento MY               | 26                                   | 3                         |
| l établi à un nouveau<br>vistorique : 33 600 F.                                | Bertham 602 681<br>Entish Petraleum 946 948                                                                                                        | l'imnels ont l'enté de freiner le mou-<br>vement, et 380 paquets d'au moins<br>10 000 actions out été échanges       | Allabrags                                                             | 35g -<br>22g<br>(4g - | Est. Sares Frig.                                  | 188 SD                 | 186 58                     | Brass de Maroc<br>Brass Opeși-Atr.                     | 75                         | 75<br>201             | ŞIC                                                    | AY                                   | 4                         |
| rché, le nipoléon a<br>valu 279,90 francs,<br>) francs. Dans la fou-           | Be Reery                                                                                                                                           | contre 302, in veille. La crise en Iran, les menaces sur                                                             | Cages 683                                                             | 699<br>331<br>270     | indus. Maritime.<br>Mag gen Paris.                | 290                    | 282 18                     | (S) Min. et Metal                                      | -                          | 155                   | Plat. Institut.   162<br>  10 categorie   113          | 50 64 1473<br>115 39 1109            | 4 94<br>4 98              |
| runts indexes sur le<br>17 % 73 au plus haut.                                  | Rre Tisto Ziec Cerp 25g 279                                                                                                                        | l'approvisionnement pétroller, l'en-<br>volée des matières premières, la<br>hausse continue de l'or et la chuie      | Decks France 664<br>Economatt Centr. 535<br>Epargns                   | 6:40<br>640<br>4658   | Corcio de Monaco<br>Eaux da Vichy                 | 71<br>497              | 71<br>482<br>46            | Alexa Ajam                                             | 61                         | 149 .<br>799          | 1 2                                                    | Emission   Re-<br>frais<br>inches    |                           |
| ) se sont envolés dans<br>roportions, tandis que<br>françaises se mon-         | Was Leam 3 1/2 % 28 1/4 28 1/4<br>"West Drietontein 34 1/4 33 3 4<br>"Western Holding 29 1/4 28 1/2                                                | du dollar (événements tous liés en-<br>tre eux) sont à l'origine de la mau-<br>vaise ailure de la Bourse américaine. | From P. Renard 410                                                    | 423<br>410<br>121     |                                                   | 5(3<br>25 <b>0</b>     | 0513<br>250                | Algement Bank<br>American Express<br>Am. Petrolina     | 125 20<br>115 60           | 127                   | Actions France                                         | 134 52 12                            | 22 42                     |
| peu plus irregulières.                                                         | (4) En dollars U.S., net de prime eur le<br>dellar investissement                                                                                  | La déclaration de M. Schlesinger<br>scion laquelle la situation actuelle<br>a pourrult être pire que lors de         | Segretain                                                             | 187 50                | Anssecritor<br>Darblay S.A<br>Diopt-Botto         | 49 98<br>40 39         | 412 30<br>308              | Arbed<br>Asturiousa Migas                              | ]                          | 92 50                 | Andrheanti                                             | 159 02 18<br>211 95 20<br>130 72 12  | 01 48<br>24 85            |
| e 0,6 % à l'ouverture<br>, l'indicateur instan-                                | NOUVELLES DES SOCIÉTES                                                                                                                             | l'embargo sur le pétrole décidé en<br>1973 » n'u pas arrangé les choses                                              | Gr. Moul. Corbell                                                     | 172 IS<br>258         | inp. G. Ling<br>Li Risie                          | 8 70<br>34 20<br>37    | E 50                       | Bis Pop Españal<br>Barlow-Rand<br>Bell Canada          | 239                        | 15 99<br>230          | Agilus<br>A.L.T.Q.<br>America-Valor                    | 295 58 28                            | 76 75<br>56 38            |
| peu remonté la penle<br>er à — 03 % environ.                                   | SOURCE PERRIER. — L'exercice<br>clos le 30 septembre 1978 s'est poide                                                                              | VALEURS COURS COURS                                                                                                  | Piger-Heldslack 230                                                   | 230                   | Rechette-Cenna.                                   | "                      | 39 33                      | Siyesta<br>B.M. Mezique<br>Bowater                     | ( (4 80                    | 42                    | ASSURANCES PIEC.<br>Bourse-invest.<br>C.I.P.           | 195 36 15<br>350 05 33               | 34 12                     |
| compartiments ont<br>près la même ten-                                         | par un bénéfice net de 44,6 millions<br>de france contre 27 millions un an<br>plus tôt. Le dividende globul va être                                | Algas 50 3 2 50 1/4                                                                                                  | Requesert 300<br>Taittinger 309 80                                    | 300 ··                | Son Marche<br>Damart-Servip                       | 24<br>435              | 123 50<br>419              | Spering C.;<br>B Regi. luter<br>Snitish Petroleum      | 19760<br>79 20             | 19850                 | Convertibles                                           | 144 30 13                            | 83 54 1<br>87 76<br>96 35 |
| égulière. Les hansses<br>ffet, plus nombreuses<br>des deux précèdentes         | porté de 7,50 F à 10,50 F. INTERBAIL. — Le bénéfice net de l'exercice 1978 s'est établi à 46,38                                                    | A T.I                                                                                                                | Despet                                                                | 118                   | Mars. Madagasc.<br>Maurel et Prom.<br>Optorg      | 77 84<br>155           | 77<br>109 35<br>185<br>360 | Br. Lambert (GBL<br>Canadign-Pacif                     |                            | 25 9t                 | Elysõhs-Valetira<br>Epargas-Grass.<br>Epargas-Industr. | 185 25 171<br>588 25 55<br>254 07 24 | 76 85<br>53 94<br>12 55   |
| is sans jamais dépas-<br>des baisses.                                          | millions de francs contre 36,59 mil-<br>lions de francs en 1977. Le dividende                                                                      | Du Pont de Necrours   131   2   176 7 2  <br>Eastman Kodak   59 7 8   59 5 8                                         | Rémédictine 1605<br>Bras et Glac. Ind 302<br>Dist Indochine. 462      | 1605<br>310<br>455 ·- | Palais Houveauté<br>Valprix                       | 308                    | 380<br>58 50               | Cockertil-Gugrée<br>Comieco<br>Commerciank             |                            | · 71 60               | Epargos-loter<br>Epargos-Mobil<br>Epargos-Obles        | 230 33 26<br>18( 11 18               | 67 82<br>62 44<br>67 18   |
| dbilités d'intervention<br>les ont tout de même                                | a été fixé à 19,10 F contre 17 F.<br>SONY CORP. — Un complément<br>de dividence de 12,5 yens (avant                                                | Ford                                                                                                                 | Hicules-Zan 82 20<br>Saint-Raphadi 130<br>Sorepai 350                 | } }24 #W              | Crostast                                          | 198<br>284             | J82<br>257                 | Courtacids                                             | 174                        | 174                   | Epargne Revona<br>Epargne-Vois<br>Epargne Valeti       | 335 66 32<br>346 03 33               | 20 44<br>30 34<br>19 74   |
| », expliqualent cer-<br>sionnels. Mais autour                                  | retenus à la source) sera distribué<br>au titre de l'exercice clos le 31 octo-<br>bre 1978.                                                        | Georgi Facds                                                                                                         | Union Brassaries                                                      | 67 ·                  | ind. P (CIPEL)<br>Lampes<br>M E.C.I               | 153 50<br>130<br>11 48 | 130                        | Dari. Industries.<br>Se Beers (port.).<br>Daw Chemical | G112 10                    | ł                     | Fencies Investiss                                      | 357 08 35<br>197 98 18               | 66 43 F                   |
| ille, il n'y avait pas.<br>L. d'unanimité. D'au-<br>ent, par exemple, que      | ESSILOR. — «L'orientation 1978<br>semble meilleure qu'en fin d'année<br>1977. Nous restons cependant pru-                                          | 1.8.M                                                                                                                | Secr. Beachen                                                         | 1 14<br>190           | Merits-Cerin<br>Merit<br>Piles Wander             | 530 .<br>45 &0         | 330                        | Oresdaer Back                                          | ıı                         |                       | France-Tovest<br>FrObj. (books)                        | 337 87 32                            | 22 47 1<br>22 55 1        |
| m enregistrée en<br>nce lenait principale-                                     | dents et pensons que notre taux de<br>croissance s'établira à 15 % », a écrit<br>le président du groupe à ses action-                              | Mabit Oil 59 3 8 68 1 2                                                                                              | Chaussen (US) 68<br>Equip Véhicules. 60 50                            |                       | Radiologie<br>SAFT Acc. fixes                     | 116 -                  | 115<br>905                 | Est-Asiatiqua                                          |                            | <b>,</b>              | France Placement<br>Francic<br>Gestion Rendem.         | 140 67 134<br>308 13 294             | 4 29<br>4 15              |
| menti opposé aux ru-<br>lesquelles un coup                                     | naires. S. A. DU ROTIN. — L'entreprise                                                                                                             | Texace                                                                                                               | Motobetann 54                                                         | 55 50                 | SEB S.A.                                          | 215                    | 224                        | Fammes d'Auj<br>Finantramar<br>Finsider                |                            | 137                   | Best, Sél. France<br>t.M.S.f<br>indo-Valents           | 196 25 18<br>228 44 21               | 2 49<br>8 02<br>8 08      |
| it produit en Iran.<br>nifie certes pas que<br>financiers préfèrent            | va être absorbée par la société<br>Bpécialités électriques industrielles<br>et mécaniques (S.E.I.M.), avec effet<br>récanetif au le la la la 1979. | U.S. Steel                                                                                                           | Bols Der Octan. 4 50<br>Borte 262<br>Camp Bornard 155 10              | J266 ∣                | S.I.M T R.A<br>Unidei                             | 170                    | 168                        | Fesaco                                                 | l .                        | [                     | intercroissance<br>Interselect. Fr                     | 140 33 13<br>168 65 161              | 3 97                      |

205 Inverseitet. Fr...
205 Laffitte-France.
173 05 Laffitte-France.
126 Laffitte-France.
127 Laffitte-France.
128 Laffitte-France.
128 Laffitte-France.
129 Laffitte-France.
120 Laffitte-France.
121 Laffitte-France.
122 Laffitte-France.
123 0 Laffitte-France.
124 78 Paribas Section.
125 Consumers.
126 127 Laffitte-France.
127 Laffitte-France.
128 129 Laffitte-France.
129 129 Laffitte-France.
129 129 Laffitte-France.
120 Laffit 235 79 225 10 122 45 116 90 119 28 1136 75 279 82 126 75 289 39 277 22 129 51 285 29 291 49 192 27 237 25 226 49 245 52 391 31 314 12 599 88 164 48 167 01 130 50 124 53 148 82 144 88 163 28 20 80 43 25 50 62 ... Fengeralla..... Française d'entr & Trav. de l'Est. Herlico,,.... Jéaz ladostries. Lambert Frères. 325 ... Lambart Frees.
Laroy (Ets S.).
Origny-Baserelse
Perchar
Rougher
Rougher
Sahieres Salos
Sa.C.E.R.
Savieres Salos
Savisienos
Savisienos 84,9 5 70 141 240 18 52 80 (85 ... 108 . (4(m)(a...., Lytes (l.).... - COMPTANT 149 21 172 69 184 745 226 98 224 18 195 42 198 42 301 68 471 58 142 73 142 73 142 73

20 ..]

| VALEURS % % du                                                                                                | VALEURS Cours Or précéd c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TALEURS                                                                                  | Cours Dernier<br>précéd. cours            | VALEURS                                                                        | Cours Demier<br>précéd. cours                      | SMAC Azièreid<br>Spie Batignolles.                          |                          | 56 Carbone-Lerraine<br>55 Detained S.A.<br>Finaless                            | 271                          | 27 L<br>63 50            | Matsvehita<br>Mineral-Researt.<br>Hat Nederlandes    | 12 10 12 5                                   | Soleil-Levestiss.                                                       | 223 91 213 76                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3 % i D£3                                                                                                     | S.P.E.S 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Laffitte-Ball<br>195 Locabell (moio)<br>150 Loca-Expansion                               | 170 162 50<br>319 58 319 50<br>138 136    | Imaginvest<br>Cie Lyon. Imag.<br>UFIMER                                        | 118 107<br>117 60 118                              | Berelop,<br>Kutchieren-Mapa<br>Safic-Alcan                  | 76 58 7                  | 20 (d (Ly) Gertand<br>70 Sévelet<br>90 20 Granda-Pareissa<br>Rulles G. et dér. | 275<br>150                   | 141 40                   | Ngraeda<br>Dilyetti<br>Pakhoed Holding               | 6 5 6                                        | S.A.Pinvestiss.<br>Uniforcier<br>Unifrance<br>Uni Hoche (BVCP)          | 52 25   168 47  <br>398  3 372 44  <br>144 28  37 72  <br>249  7 257 81 |
| 5 % 1920-1960 9 806<br>3 % amort. 45-54 71 5 78<br>4 1/4 % 1963 99 19 5 592<br>Emp. N. Eq. 51 62 116 40 1 748 | U.A.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64 Locafinancière ,<br>(Ly) Lyos. Dep. Cr<br>Marseil, Crédit                             | 180   180<br>  135   134 .<br>  236   236 | U 6.1.M.O<br>Union Habit<br>Us. Intos. Franco                                  | 135 50  136 58  <br>  189 90  [91                  | Comptes                                                     | 852 64                   | 11 80 Parcer                                                                   | 55 50                        | 1765 .<br>58<br>54       | Petrofipa Canada<br>Pfizet IpG<br>Phopolix Assuranc. | · 1                                          | Unijepos<br>Uni-Ohi (Vernes).<br>Uniprops. (Vernes<br>Univente          |                                                                         |
| Emp. N. Eq. 8% 60   112   18   2   137   Emp. N. Eq. 8% 67   107   10   4   42   Emp. 7 % 1873.   4230        | Bone Hypot, Eur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97 60 Paris-Réescompt<br>26 Sequameise Bang<br>18 SLIMINGO<br>12 Sté Cert. Bang.         | 335 238<br>65 88 65                       | Acier tyvestiss<br>Sestion Sélect<br>Sétragi                                   | 2.8                                                | Pathé-Cinéma<br>Pathé-Marcool<br>Taga Elffel                |                          | 75 Roosselet S.A.<br>23 68 Southe Réunles<br>45 Symtostate<br>Theon of McDr.   | 533<br>214 50<br>(\$2        | 211                      |                                                      | 5 05 4 34<br>49 40 49 56<br>53 356<br>52 353 | Unesic (Yernes)<br>Worms lavestiss.                                     | 200 55 191 56                                                           |
| Eng. 9.60 % 1978 (05 50 6 666<br>E.D.F. 61 1950 4 701<br>— 5 % 1960 4 850                                     | C.S.I.B 68 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04 Ste Senerate<br>63 SOFICOMI<br>86 50 Sevabali<br>90 UCIP-Ball                         | 265 265<br>355                            | Abelle (Cia tad.)<br>Applie. Hydrael,<br>Artois.                               |                                                    | Air-Industrie<br>Applie Mécaa<br>Arbei<br>Au Dass-Breenot   | 30 50 2<br>170 16        | 65 . Officer S.M.B<br>81                                                       | 111. 18                      | <u> </u>                 | latings (                                            | 52   353<br>272<br>51   5[                   | 2 Z<br>Crediater<br>Croissance-limp.                                    | 156 40 149 31<br>(80 89 172 69                                          |
| VALEURS Cours Dernier cours                                                                                   | Crésitej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57 80   Colbail                                                                          | 298 288 ·<br>274 275                      | (MY) Centrest<br>(MY) Contrest                                                 | 344<br>142 142 50                                  | Bernard-Meteurs<br>B.S.L<br>C.M.P                           | 50 S<br>185 16<br>295 29 | 50 Files-Fearmies<br>66 Lainière-Roubaix<br>85 Roudlers                        | 570<br>23 95<br>39 50<br>340 | 23<br>38   0<br>326 58   | inerry Raud                                          | 60 187<br>02   192<br>22   22 84             | Euro-Croissance<br>Financière Privée<br>France-Estrepr<br>Franctitrance | 172 41 154 50<br>422 91 403 74<br>258 74 247 65<br>275 58 286 98        |
|                                                                                                               | Electro-Banque . 168 78   Eurobalt . 152   152   Financière Safat . 375   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16   Cia Foncière<br>56   18   C 6.4<br>56   50   Fonc. Châtd'Ear<br>75   (M) \$ 0.F.I.P | 220 ·215<br>78 79 .                       | Comingus.<br>(Li) Dav. Q. Nard<br>Electro-Financ.                              | 3200 3220<br>416 50 4:9 .<br>157 80 157<br>300 299 | De Dietrich<br>Duc-Lamythn<br>E.1 MLebtanc<br>Ernautt-Semua | 38i 36<br>495 49<br>85 5 | 68                                                                             | ]                            | -                        | anneco<br>Isora Electrical.                          | 76 50 76 .<br>30 10 132 .                    | fractiger<br>Gestion Mobilière<br>Mondiale Lyvest                       | 158 52 168 58<br>234 83 224 15<br>204 69 135 41                         |
| Ch. France J %. 181 80 152                                                                                    | Fr. Cr. et B. (Cte) Strange-Bail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78 . Fonc Lycensise<br>91 .   Emmcb. Marseule<br>20   Louven                             | 1191   1190                               | (M) Et Particip.<br>Fris. Bretagne<br>Fin. Ind. Saz Epirx<br>Fin. et Mar. Part |                                                    | Facous                                                      | 490 48                   | fier Maritims<br>Delmas-Vielpez.<br>Hat. Havigation                            | 218<br>73<br>95 20           | 215                      | aal Reets                                            | 245<br>56 56 184<br>53 50 187 28             | Chlistics                                                               | 134 84 128 76<br>197 37 188 42<br>315 93 301 66<br>278 17 266 56        |
| Ass. Co. Paris-Vie 1763 1790<br>Concorde                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 SINVING                                                                               | 152   152 .<br>118 . 116 .                | France (La)<br>La Mare<br>Lebon et Cis                                         | 533 512<br>60 50 60 50<br>248 247 .                | (Li) F.S.M. sh. fer<br>Frankel<br>Haaro-U.C.F               | 192   18<br>  53         | Saga                                                                           | 28 39<br>128                 | 29 · 1<br>121<br>270 · 1 | lest Rand                                            |                                              | Segister                                                                | 483 99 471 59 125 82 133 48 446 425 78 1182 73                          |
| Finance, Victoiry,   285   282   France   A.R.D.   215   58   222                                             | interbali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | 162   162 .<br>  163   153 .              | (NY) Lordex<br>Cle Marecaine.                                                  | 123   133 .                                        | laz                                                         | 162   15<br>145   14     |                                                                                | i (3 50                      |                          | mprest Young .                                       |                                              | * Cours précédent.                                                      |                                                                         |
| complete dame and dernières à                                                                                 | Complete dans has deraitres additions, des arrairs peuvent marians figures (de prolonger, après la chitare, la complète dans has deraitres additions, des arrairs peuvent marians figures lass les pours. Elles sont corrigées des seus des contracts of the contract of the c |                                                                                          |                                           |                                                                                |                                                    |                                                             |                          |                                                                                |                              |                          |                                                      |                                              |                                                                         |                                                                         |

| 2 > 400 ky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doricional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| des - Region Parisienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| interior - Vielmoulin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| down the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Analise sat aux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| make at the Cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAN W. C. 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| media del des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mining die derreit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| Paternat provide and section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| property provided the property of the property |
| all der Bestt :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| apprets d'englis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| William ' wa son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| in Obsertion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROGRAMS & THE STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| porte C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Savings of the saving of the s |
| Sandard Control of the Control of th |

DE LA COTE-D'OR

DE FRANCE

m de Seatter LA DEFENSE NATIONALE stration et des Services Comp

PAPPEL D'OFFRES LET INTERNATIONAL manufaction to a

Street Courses ASANNA A demons: MASCASS NATIONALE PASCASSE ALGERIGATE ALGERIGATE ALGERIGATE ALGERIA

| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 245 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 121

VALEURS Priced Premier Dernier Compt.

| 7<br>50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 (Geo. Electric) 298                                                                                                                                                                                                                                                       | FHRS DOM | 200 . <br>  Kalyt Liel<br>  Compos                                                            | A DES OPERAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7) Zambia Corp. j. 0 38)<br>NONS FERMES SEVLEMENT<br>Inmanda : • Brait détaché                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COTE DES                                                                                                                                                                                                                                                                     | CHAN     | GES                                                                                           | GOURS<br>DES BILLETS<br>ACRAMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MARCHÉ LIBI                                                                                                                                                                                                                  | RE DE                                                                                                                     | L'OR                                                                                      |
| 5 50  <br>5 10  <br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARCHE OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                              | COURT    | 2001<br>7 2                                                                                   | supra assenter<br>as hy a the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONNAIES ET DEVISES                                                                                                                                                                                                          | COURS,<br>SP&&                                                                                                            | 604NS<br>7 2                                                                              |
| 4 15<br>5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8 7 8 | Ecuts this (8 1) Allemagne (100 BM Selgapia (100 F) Pays Bas (100 F) Sancenari (100 Kil) Marvete (100 Kil) France-Brotagne (E 1) (table (100 Kirs) Sancso (100 F) Sancso (100 F) Antricke (100 SCR.) Espagne (100 prs.) Partings (100 prs.) Canada (5 cm 1) Japon (100 yins) | 3 579    | 4 248 229 818 14 597 212 700 83 918 6 539 6 539 264 4.6 97 786 31 486 6 129 9 925 3 566 2 (58 | 4 23<br>220<br>24 25<br>24 25<br>25 25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>2 | Se fin delle de marre de fin (de linget) Place trançaise (18 fr.) Place trançaise (18 fr.) Place trançaise (28 fr.) Susverain Place de 20 dellars Place de 16 dellars Place de 5 dellars Place de 50 peuss Place de 50 peuss | \$2858<br>\$2985<br>\$779 28<br>\$16<br>\$276 50<br>\$249 96<br>\$291 19<br>\$310 80<br>\$721<br>459<br>\$274<br>\$253 59 | 33-650<br>33600<br>278 S1<br>2176 S0<br>262 30<br>251 30<br>1328<br>729<br>1211<br>254 96 |

# Le Monde

### UN JOUR DANS LE MONDE

- EGLISE ET AVORTEMENT.
- 3. ETRANGER La révolution en Iran,
- CANADA : . Le bilinguisme en question », un point de vue par l'hilippe Alméras.
- Le Japon s'inquiète du renforcement des troupes chi noises aux frontières du Viet-
- 5-6. EUROPE
- ITALIE : les partis sont décicidés à ouvrir une enquête parlementaire sur l'affaire
- 6. AFRIQUE - La visite de M. Giscard d'Estaing au Cameroun.
- 7. POLITIQUE LIBRES OPINIONS : . Les chrétiens ne sourgient être an enjeu », par Philippe Fa-
- 8. SOCIÉTÉ
- 9. JUSTICE
- DÉFENSE TRL EDUCATION
- réforme des études médicales
- 12. RELIGION

### LE MONDE DES LIVRES PAGES 13 A 18

IE PEULLETON de Bertrand Poirot-Delpech : « ... Et pour-tant "l'étais libre», de Clara Mairaux.

LETTRES ETRANGERES : Sacré Burgess 1; Volker Braun, un communiste haureux de l'être. SCIENCES HUMAINES : Jacques Berque d'un Maghreb à l'au-

ENTRETIEN : Jean-Marie Drot, contrebandier d'oxygène. HISTOIRE LITTERAIRE: Figu-res romantiques.

### 19 à 21. CULTURE

- échavée dans le dampezo.
- MUSIQUE : Us Don Carlos
- 22. SPORTS
- 23. SCIENCES 26. RÉGIONS
- 27 à 30. ECONOMIE

- AFFAIRES : la mise en règle ment judiciaire de Manufrance pourrait permettre de - La crise de la sidérargie,

LIRE ÉGALEMENT RADIO-TELEVISION (22) Annonces classées (24 et 25); Aujourd'hui (23); Builetin d'en-neigement (23); Carnet (12); « Journal officiel » (23); Lote-rio nationale et Loto (23); Météorologie (23); Mots croisés (23); Bourse (31).

### EN 1979

### Les achats de pétrole par la France ne devront pas dépasser 58 milliards de francs

Les prix de l'essence et du supercarburant ne vont pas augmenter. ent a estimé devoir Illustrer les conséquences de la bonne tenue du franc par rapport au dollar sur un produit particulièrement sensible à l'opinion publique et à 'indice des prix. Mais on devrait apprendre, « dans un avenir très bret », a souligné le ministre de l'industrie. M. Giraud, la modification des prix des deux autres produits que le gouvernement contrôle (fuel domestique et gasoil). L'incidence mécanique de la hausse

de 5 % du prix du pétrole brut, des cours du fret et de la valeur du franc par rapport au dollar - entraînerait une augmentation de l'ordre de 5 centimes par litre. A cela pourralent s'ajouter quelques centimes (2 ou 3) pour tenir compte de la revalorisation de la dence des achats sur le marché libre (de l'ordre de 10 % de nos appro-

et du super à la sortie des raffineries pourraient être réduits de 1 centime, afin d'augmenter la marge des pompistes. « L'annonce de prix închangés sur l'essence et le super a été faite aux consommateurs seulement », a précisé M. Giraud. La hausse sur le tuel domestique et le situer entre 6 et 8 centimes par litra. Plus qu'au court terme, le gouvernement s'est attaché au moyen terme. Non pour remettre en cause la politique préconisée en 1975 mais pour faire le point quatre ans après. Les objectifs de consommation d'énergie pour 1985 ont été révisés à la baisse : 230 millions de tonnes d'équivalent pétrole (contra una pré-

D'autre part, les prix de l'essence

moins de 20 %. C'est pourtant sur le nucléaire qu'a

Le tribunal de grande instance

de Senlis (Oise) a ordonné, le mercredi 7 février, l'évacuation du siège social de la société Elec-

ou siège social de la societé alectrolux, situé dans cette ville et occupé par douze ouvriers de l'usine de Revin (Ardennes) appartenant à cette société. Depuis la veille, ces ouvriers

empenaient le fonctionnement de l'ordinateur central de l'entre-prise. Les syndicats C.G.T., C.F.D.T. et F.O. ont voult, par cette action, protester contre le plan de restructuration de l'usine

de Revin qui prévoit, pour fin 1980, la suppression de trois cent quarante emplois, et qui propose de réembaucher les salariés soit à Soissons (Aisne), soit sur place, mais avec une perte de salaire.

■ A Pont-l'Abbé (Finistère),

péchaient le fonctionnement de

watts à Gravelines. Contrairement à ce que nous avons écrit dans le Monde du 7 tévrier, la construction relines-VI n'a pes été arrêtée. Mais les objectifs pour 1985 ne pourront être atteints, a souligné Giraud, que al « un coup d'accélérateur est donné à la politique d'économie d'énergie », qualifié par

le président de la République « de devoir national ». Pour le court terme, le ministre de l'industrie a précisé que l'enve-

«La suspension des livraisons

M. SCHLESINGER: les conséquences de la crise iranienne pourraient être plus graves que l'embargo de 1973

de brut iranien risque d'entrai-ner, si elle se poursuit, des réner, si ette se poirsait, als repercussions plus graves encore
que celles de l'embargo décidé
en 1973 par les pays arabes producieurs de pétrole, a affirmé
le secrétaire américain à l'ènergie, M. Schlesinger, le 7 février,
devant une commission du Sénat.

M. Schlesinger e précisé pu'il M Schlesinger a précisé qu'il faisait preuve d'un réel pessi-misme — alors que la réduction misme — alors que la reduction est moindre qu'il y a cinq ans — parce que la situation est susceptible de se prolonger pendant beaucoup plus longtemps. Le secrétaire américain a ajouté que les Etats-Unis dispossient actuel-lement de 70 jours de stocks contre 54 jours d'approvisionne-ment à la veille de l'embargo arabe.

Les conséquences de la crise iranienne commencent d'ailleurs à être sensibles pour certaines compagnies et dans de nombreux

EXXON, la première compa-gnie mondiale, a annoncé le 7 février à ses clients et à ses vision de 240 en 1975). Le pétrole filiales qu'elle allait augmenter ses prix sur le brut en prove-nance d'Arable Saoudite, entre représentera alors 45 % de notre consommation (contre 58,2 % en 17 et 20 cents (70 à 80 centimes) par baril. La société américaine confirme ainsi la hausse des prix 1978), le gaz 16 % et le nucléaire C'est pourtant sur le nucléaire qu'a linisté le gouvernement en décidant d'avancer de plus d'un an la construction d'un second réacteur de 1300 mégawaits à Cattenom et d'un de 1 million de barils.

classés dans l'usine de Quimper

classés dans l'usine de Quimper (Finistère), 30 seront mis en pré-retraite et ses 20 autres, qui re-fusent d'aller à Quimper, s'ins-criront au chômage. Le groupe Saupiquet annonce d'autre part une restructuration de ses direc-tions et services centraux.

● A Chavanoz (Isère), un plan

papage se trouvent dans une situation difficile parce que l'Etat et les collectivités locales n'en-gagent pratiquement plus de frais dans ce domaine.

• Le bureau de poste de Pon-toise a été occupé au cours de la journée du mercredi 7 février,

jusqu'à 19 heures, par des em-ployés des P.T.T. Les manifes-tants, au nombre d'une trentaine, ont quitté les lieux sans incidents

ont quitté les lieux sans incidents à la demande de la police. La majorité des trente-neuf guichetiers de l'établissement s'étaient mis en grève il y a près de trois semaines, bloquant les lettres recommandées, les opérations financières, le téléphone, pour obtenir l'aménagement de certains horaires (treixe heures de

tains horaires (treize heures de travail d'affliée pour quatre em-ployés). Ils avaient obtenu satis-

faction, mais réclamaient le paie-ment des jours de grève.

Occupation de l'usine Re-nault de Suresne — L'usine Renault - Vénicules industriels de

représente une hausse de près de 15 % par rapport aux importations of 1978. Mais il faut tenir compte de l'augmentation décidée à Abou-Dhab en décembre par l'OPEP (10 % et moyenne en 1979), d'une légère reprise de l'économie francaise el des tensions que connaît actuelle ment le marché mondial. Cet objectif peut donc paraître optimiste.

● LA SHELL va être obligée de réduire ses livraisons de 15 % à compter du 1er mars. « Les réduc-tions de l'approvisionnement mondial sont aussi importantes qu'en

• EN GRANDE-BRETAGNE la commission des prix vient d'au-toriser la compagnie Shell à rele-ver le prix des carburants de 3,75 % et l'on prévoit que ce mouvement va se généraliser. C'est la première augmentation officielle du prix des essences depuis deux ans.

 AU DANEMARK, notre correspondante nous signale que l'office du contrôle des prix a accordé, à la hâte, aux sociétés pétrolières une dispense à la loi sur le blocage des prix votée en septembre 1978 et valable en principe des prix page les prix pages de la loi sur le blocage des prix votée en septembre 1978 et valable en principe de la loi sur les primers de la loi sur les loi sur les primers de la loi sur les primers de la loi sur les primers de la loi sur les loi sur les loi sur les loi sur les primers de la loi sur les loi sur le cipe jusqu'en mars. Le fuel domestique a été augmenté de 10 % le 5 février.

● EN SUEDE, les produits pétroliers out augmenté de 3 % et le ministre du commerce exté-rieur a demandé au pays de commencer à économiser l'énergle.

• AU JAPON, où un programme a été lancé pour limiter les effets de la baisse des appro-visionnements iraniens, le gouvernement vient d'annoncer qu'il allait être obligé de puiser dans les stocks de réserve.

### La compagnie japonaise T.D.A. achète six Airbus

De notre correspondant

des Airbus, si le contrat est confirmé. compte mettre en service ses trois japonaise T.D.A., qui dessert des lignes intérieures, a décidé d'acheter six Airbus A-300. La décision de T.D.A. a été annoncée conjointement, ce jeudi 8 février, par son président, M. Tanaka, et par le consortium Airbus Industrie. Blen qu'il s'agisse d'une décision - de principe -, on estime dans les milieux bien informés que le contrat sera signé.

C'est la première percée de l'industrie séronautique européenne au lapon depuis trente ans. Les compaonies aériennes japonaises se fournissaient jusqu'à présent uniquement aux Etats-Unis. Cette rupture dans une tradition qui semblait bien étabile est due essentiellement aux qualités de l'appareil européen, soulignet-on au siège de T.D.A., qui avaît le choix entre l'Airbus et le DC-10 Mac Donnel-Douglas. Le prix (8 milllards de yen contre 9,5 milliards pour l'appareil américain), les meilleures performances en ce qui conceme la distance pour le décollage et le bruit ont apparemment emporté la décision de T.D.A. Cette compagnie, qui, contrairement

Japan Air Lines ou All Nippon Airways (autre compagnie desservant gros porteurs », s'est intéressée à Airbus dès 1973, soit un an après sa mise en service. La crise pétrol'aéroport de Narita et des pressions américaines, dont les derniers scan dales - affaire Mac Donnel Douglas poser qu'elles pouvaient être fortes, ont différé la décision de T.D.A. Relancée l'année demière avec le problème de l'excédent commercial que le Japon dégage sur l'Europe, la question de l'achat d'Airbus Intervient à un moment où non seulemen la tension avec l'Europe tend à reprendre (en 1977, le déficit des échanges sera sans doute de 6,5 milliards : de dollars contre 5 milliards de dollars l'année passée), mais où, en outre. les firmes aéronautiques américaines n'ont incontestablement pas bonne presse. Il semble capandant qu'il n'y ait eu aucune pression gouvernementale sur T.D.A.

Celle-ci, qui sera la vingt et

taise. Les mairies des grandes villes ont été fermées dans la journée au

public ainsi que les services muni-

cipaux. Les écoles ont été très peu fréquentées, tandis que les services

publics et la plupart des entreprises

se sont trouvés concernés par le mouvement, — J.-C. M.

premiers apparells au printemps 1961 sur les lignes Tokyo-Fukuoka (dans l'île du Kyushu) et Tokyo-Sapporo (dans l'Hokkaido). Les conditions du financement des achats d'Airbus par T.D.A., qui sera vraisemblables conflé à des banques européennes ne sont pas encore décidées. Au cours de l'année écoulée, le Japon qui s'est lancé dans la pratique du leasing - d'apparells à des compaonies sériennes étrangères, sfin de comptable l'excédent de la balance commercial, a financé ainsi l'achai par deux cilents d'Airbus, Thai International of Olympic Airways, de plusieurs appareils (il s'aglasait pour Olympic Airways de ses pres Airbus). Ces compagnies ont préféré recourir à la société Leasing Japan plutôt que de faire appel aux banques européennas, étant donné (s taux d'intérêt plus intéressant offert par les Japonais. -- Ph. P.

### LE COURS DE L'OR CONTINUE DE MONTER

### Le dellar aux environs de 4,22 francs

En proie à une véritable frénésie de hausse, le prix de l'or a coutinné de monter rapidement leudi Instin 8 février sur le matché de Londres, débordant dereches ses plus hauts niveaux, déjà atteints la veille au soir à 251,60 dollars l'once (voir graphique page 29), pour s'établir à 253-254 dollars l'once.

En revanche, l'activité est rede venue pins normale sur les marchés des changes, rendus nerveux mer-credi par les développements de la ecrétaire américain à l'énergie su la très grave répercusaion que la suspension des livraisons iraniennes de pétroles pourrait avoir sur l'éco-nomie mondiale.

Toutefols, après une légère remonglissé jeudi matin sur les différentes Tokyo (196,78 yens contre 187,68 yens). La devise américaine se traitait en fin de matinée à 1,84 DM à Francfort (contre 1,8469 DM) et à 1,6550 FS à Zurich (contre 1,6510 FS). Les cambistes ne se bercent guere d'illusoin sur ce retour à un esime bien relatif et qualifié de « très pré-caire ». Ils attribuent le ralentissement de la baisse du dollar à des

facteurs techniques après la vague de spéculation, qui avait déferié la vellie et dont, affirment-ils, un grot Serait l'un des auteurs. Le rand sud-africaln a été rééva-Le rand suc-arricain a ets recvi-lus jeudi de 1,7 % par rapport au dellar pour la première fois depuis le flottement contrôlé décidé le mois dernier par la gouvernement de

ficheren a ffe bedabilie. negat en la population mente artuelle dans 14 les aute français et ples kom une morreile fale te pis handen Ibelje, fem. in faires 1. medite mat fon GU GH m batter i miratie mas

Blowne Habie staffenn

Mades deux honbittes puttare

Free point de bue a both

Simen. A Kanahasa, Bira

Skulomatons diffusers par

dem muse on exil encot

ma a base of a pharmal alternation

™di graces! Mobatu vit

and her fends & festion

Remainen de privile gaf

was un comp diffeat legal.

belt du discourse de

este la confolence facte

Risident de la Republique

dasurer in atabilitie en

Portugal et la Chine

la lissent des relations

s relations entre les Ét

nang de A**nggalan** 

الله ﴾ اللهر إلى أيدان ما ير

Botton and parties and

pri iderif det

LE COLLE

িন্তু সেপি এক ট কেন্দ্ৰীৰ চীক্তি কৰ

ту цаст воесні. По тапа≣яна ве

er incluences in 12 200 m (45)

rentisti dans 🕬

ta Copyrial All . Hagith, Ashir .

मध्यसम्बद्धाः स्ट्रेस्ट **१**ईट राजनात्त्रे अस्तुराहरूको लो

gegregigten Balb.

diplomatiques

['appel's

de Yaounde

Mit bat I mit nie auf bereit.

per per a recognition provided the second provided to a constitution of the second period per

place of the control of the

Manual on 4 me took

Richard Contract and September 2

faltered to people a since

ed attions to a fond of a

idea that when the following to

de president de la Bryst.

francisco decant a des

muent une anneilene efemme.

pur que telties et attims

martiner : let formunun

de la derrolationa de la

Madane l'en semable de

promittie li est en eftet

St. 12 Cameronn, qui ful

mirnis il- stabiliffe par

galer Flats constant de un

niger aus ferfriedet Affi

mas Vibraces, & Rangui,

press a telescelle majorit.

Bedagenenie interne, mais

. Thrus

Sanga-iles (la de faire ligne franz regere die **blackie**t Military portugues, in pre-La gam Statement von premier

> de sés • Si Fran

à l'élec le comita virgeta distant

and purple in consequents the भरितार हो। कावली ermitiglie Di Still a graffite ifferi freien a indiame de la et des generalites qu'il miricules somed nationale site deslittes à lin the jeud: a bord du de- militable at the following the on our factompagnatest Acant tex plat q, e un certain nommembre du sec listires qu'il preudrais letter qu'il a ail

inquelle it tiem T Carry many te di regula. Indenti dela Indentifica e Indicatora Indicatora LEGITO WE DAY tions de autimos

te tenn de ix multiplicite Monte changes (2) exisa ma a pencer que M. Con-Main: 14 ecoquer de tare but have came d'abord puis aver leade um animilactituire lan de la cunterence me de 17 come un mai be as Ruanda, les projets het de defense et de eres the force commune according for mainten Colons francisco à 17-1a dans Incom Indian. ironpre an Telegri on de Laquat en et la participation.

place that we have there are Spariery an Laur don Republique de l'estate discontinue le provident particuliere aux a la destablisation de perlound accrient her Mar telliber in active the

At Lande . Les later Billitted Sout Liles atta perpetuer fe e staru of designation of the party of stient tank mas deteloplomical "nonthe la morre of pour heter, to telle entite a Printier des artestices : applications and are are

### Le tribunal de Senlis ordonne l'évacuation La Loire-Atlantique paralysée du siège social d'Électrolax occupé par des ouvriers ardennais l'usine de conserverie de légumes Saupiquet (175 salariés) vient de fermer ses portes. Le 5 mars, 125 travailleurs doivent être re-

Nantes. — La journée interprofes-sionnelle organisée jeudi 3 février dans la Loire-Atlantique par les unions départementales C.G.T. et unions départementales C.G.T. et C.F.D.T. a été très largement suivie. Les syndicats avaient lancé un mot d'ordre de grève de vingt-quatre heures dans le secteur public et privé pour traduire « la détermina-tion des travailleurs à ne pas accep-ter le démantèlement industriel de

ploi en Loire-Atlantique», était le mot d'ordre repris dans les différents meetings organisés dans les villes du département. Des rassemblements ont ainsi en lieu à Ancenis, Châ-teaubriand, où des manifestants out inapenté une statue dédiée au a chô-

### QUATRE OUVRIERS PEINTRES SONT MORTELLEMENT INTOXI-QUÉS PAR DES ÉMANATIONS DE GAZ

Quatre ouvriers peintres qui pro-cédaient es jeudi 8 février à des tra-vanz à la station hydraulique de l'aciérie Soliac et Serémange (Mo-selle), ont été interiqués par des émanations de gaz et sont décédés peu après leur admission à l'hôpital d'Hagondanga, L'un de ces travall-leurs, qui appartenaient sous à une entreprise extérieure à l'usine sidé-rurgique, était descendu dans une cuve, quand il devait tomber ina-nimé, victime des gas accumulés Ses trois camarades pénétralent à leur tour dans la cuve pour lui por-ter secours et devalent subir le même sort. Une enquête est ouverte pour savoir si les consignes de sécurité ont été bien respectées.

 M. Mar. Tourusse, cinquante-huit ans, directeur à la direction générale de l'entreprise de travaux publics Bouygnes, a été tné par son épouse Raymonde, mercredi 7 février à son domicile, rue Jean-Carriès, à Paris (17°). Celle-ci a ensuite retourné l'arme contre elle. Elle est également décédée. Il semble que la séparation soit à l'origine de ce drame.

### SCHUBERT: UN OPERA **OUBLIE, DE QUOI** EST MORT MOZART, GLENN GOULD, BRUCE

SPRINGSTÉEN A SAN FRANCISCO, PIERRE PERRET, TOUS LES CONCERTS.

Au sommaire du nº 8 du Monde de la Musique : les rapports des Français et de la musique (une grande enquête.
Le Monde de la Musique/Institut Louis Harris), le piano
génial de Glenn Gould, un opéra oublié de Schubert,
Ernest Chausson et Anton Bruckner compositeurs méconnus, de quoi est mort Mozart, Bruce Springsteen à San-Francisco, une interview de Michel Portal, une enquête sur les jeunes danseurs, une interview de Pierre Perret, une étude sur trois compositeurs contemporains: Cristobal Halffter, Rayle et Brian Ferneyhough, des livres sur la musique, les disques du mois, construisez votre balafon et bien sur tous les concerts à Paris et en province. Le Monde de la Musique, chez votre marchand de journaux, 7 francs.

LE MONDE

**DE LA MUSIQUE** Toutes les musiques, de tous les pays, de tous les tempe

ďavanť-saison NICOLL **COSTUME SUR MESURES** formulè 1050 F industrielle avec gilet 1200 F La tradition anglaise du vêtement à Paris, 29 rue Tronchet, depuis 1820

du 1° au 17 février

ottre spéciale

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL 10, bd Gouvion-St-Cyr, 75017 Paris essais de la nouvelle gamme | 754.91.64

IMPORTANTS ATELIERS SPECIALISES 755.62.29

ABCDEFG

Le numéro du « Monde daté 8 février 1979 a été tiré à 571 572 exemplaires.

### par une journée nationale de lutte contre le chômage De notre correspondant

pour le département, dont 23 500 pour la seule agglomération nan-

de licenciement concernant 114 salariés sera présenté au comité d'établissement de l'usine Tréfi-« Contre le chômage et pour l'en Metaur.

⚠ A Amiens (Somme), nous signale notre correspondant, l'une des plus importantes entreprises paysagistes de France, la S.A. Boidin, après avoir compté pendant un temps 900 employés, est aujourd'hui dans l'obligation de licencier 150 salariés sur les 170 qui lui restalent. Pour la direction, ces déboires ne sont pas particuliers à l'entreprise; la plupart des professiomnels du paysage se trouvent dans une A Nantes un cortège rassemblant

douze mille à quatorze mille per-sonnes s'est rendu à la préfecture de région après un meeting au cours doquei les leaders syndicour avalent rappelé la progression foudroyante de la crise de l'emploi. De 5000 demandeurs d'emploi en décembre 1974, on est passé anjourd'hui à 36 886

Renault - Venicoles moustriels de suresnes (Hauts-de-Selne) a été occupée pour vingt-quatre heures ce jeudi 8 février, à l'appel de la C.G.T. et de la C.F.D.T. Les syndicats entendent ainsi protester contre les licenciements annoncés fin janvier — 873 pour l'approprié fin janvier — 873 pour l'ap l'ensemble du groupe, dont 300 pour la seule usine de Suresnes, qui emploie 1200 personnes. Le personnel du centre informa-tique de l'établissement, qui so-rait menacé d'un licencisment collectif, avait, pour sa part, déclenché une grève dès le 30 jan-